# NOTICE

SUR LES

# TRAVAUX SCIENTIFIQUES

P HAUTEFEUILLE.

1865-1894

# PARIS.

GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DU BUREAU DES LONGITUDES,
Quai des Grands-Augustins, 55.
1894

# NOTICE

... ...

# TRAVAUX SCIENTIFIQUES

P. HAUTEFEUILLE.

1865-1894

# PREMIÈRE PARTIE.

# SYNTHÈSES MINÉRALOGIQUES.

# REPRODUCTION DES MINÉRAUX TITANIFÈRES.

Annales de Chimie et de Physique, 4º série, t. IV, p. 129-

Pour satisfaire, au moins en partie, aux conditions qui rendent les synthèses minérales utilisables dans les spéculations des géologues, j'ai réalisé simultanément ou successivement la reproduction d'espèces minéralogiques associées dans un même gisement et renfermant toutes un élément commun. Tacide titanjuer.

l'ai multiplié les procédés chimiques au moyen desquels on transforme l'acide titanique libre ou combiné en minéraux véritables. l'ai classé et comparé ces procédés; les plus intéressants sont ceux ani en utilisant les réactions présumées de la nature, n'emploient comme réactifs que les substances les plus répandues. Je me suis servi de préférence, pour minéraliser cet acide et transformer les minéraux titanifères les uns dans les autres, des substances communes des gites métallifères et des émanations volcaniques. Le fluorure de calcium. l'acide chlorhydrique et la vapeur d'cau suffisent pour préparer tentes les variétés connucs des espèces minérales appartenant à la famille des titanides. Dans mes recherches synthétiques sur ce groupe de minéraux (comme généralement dans tous mes essais de minéralisation), l'ai tiré parti de l'étude des cristaux préparés dans des conditions très différentes de celles qui ont présidé à leur formation dans les roches ou dans les filons; car c'est en s'écartant volontairement des conditions de la production naturelle que l'on peut obtenir des données réellement nouvelles sur la structure intime des cristaux et multiplier le nombre des corps polymorphes.

### Reproduction du rutile.

Countes rendus des séances de l'Acolémie des Sciences, t. LVII, p. 168.

- l'ai préparé artificiellement les variétés les plus remarquables du rutile à l'aide de l'acide chlorhydrique, que l'on sait exister dans les finnerolles à l'état see et à l'état humide.
- H. Sainte-Claire Deville ayant prouvé que cet hydracide transforme à laute température l'acide titainque amorphe en petite s'raive quadratiques, je n'ai en qu'à varier les conditions accessoires qui prèsident à la formation du chlorure de titanc et à so décomposition pa la vapeur d'eau pour reproduire des cristaux mesurables apparteoant aux variétés suivantes;
- 1º Le rutile aciculaire, identique à celui qu'on rencontre engagé dans le quartz hyalin; ce rutile est ohtenu à volonté en cristaux jaunes ou bleus;
  - 2º Le rutile laminaire, tel qu'on le rencontre à New-Jersey;
  - 3º La sagénite de Saussure.

#### Reproduction du rutile maclé de Grave's Mountain.

Annales de l'École Normale, 2º série, t. IX, p. 3+3.

L'acide titanique amorphe, chauffà à une température voisine de 1000° dans un bain de tungstate de soude, est attaqué par ce sel et l'on constate, après plusieurs heures d'action du tungstate, la formation de potits prismes colorés en bleu par le sesquioxyde de titane. Ces cristatus prismitques sont des diffices cristalism complexes prissentant sur leurs pans les stries en zigzag de la maele décrite par G. Bose.

Préparation d'un acide titanique cristallisé d'un beau rouge.

Annales de l'École Normale, 2º série, t. IX, p. 375.

J'ai préparé des aiguilles d'acide titanique de couleur rouge, à l'aide des vanadates alcalins.

Il n'est point à ma connaissance que cette remarquable variété de rutile ait été obtenue par quelque autre procédé.

Beproduction de la brookite et de l'arkansite.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LVII, p. 150.

M. Daubrée a reproduit la brookite en décomposant le chlorure de titane par la vapeur d'eau.

Je mis également parcenn à faire cristalliser l'acide titudique comlo frome caractéristique du titume brookite. L'acide titudique comlo forme caractéristique du titume brookite. L'acide téchnydrique, gueux qui, en passant sur du fluoreux de celcium chandife, s'est changé d'acide fluoridyrique, est le melleur agent minerilasteure de cette esplece. Je l'ai, du reste, préparée également en décomposant le foreure de titune par la vapeur d'eux, eve la précurion essentielle foreure de titune par la vapeur d'eux, eve la précurion essentielle foreure de titune par la vapeur d'eux eve la précurion essentielle foreure de titune de la condition de la décomposition, préparer le brookite lamelléforme, l'arkantie des Ettu-l'inis et à le brookite de l'Oural. Les trois variétés artificielles possèdent la densité caractéristique de l'acide titanique trimétrique.

# Reproduction de l'anatase.

Comptes rendus des séances de l'Acodémie des Selences, t. LIX, p. 188; t. CX, p. 1638.

Le fluorure de titune, quel que soit le procédé employé pour le prise.

parer, est décomposé à l'eu on vapur, el le produit les obleme est est maint de cristant de l'activat contrait que cette décomposition, qui fournit autoit des cristant de broiste. Par départe de retille, tantit des cristant de broiste. Par de prise de retille, tantit des cristant de broiste. Par de prise de l'activat de fluor en de cristant de broiste. Par de prise de l'activat de l'activat de l'activat de l'activat de l'activat de fluor en maintenui soc en de prise de l'activat de l'act

En fisant passer de l'acide chlorhydrique charge de vapeurs de louver de titus au rue argile tels fissurée et incomplièment desséchée qu'en porte lentement à la température de Sovi, on oblient, d'après mes expériences, des ochients isolés ou revinus on druse dans tes aufrectuoilés du blicé d'argile. La dimantion et la perfection de les aufrectuoilés du blicé d'argile. La dimantion et la perfection de qu'on peut repordire par le vois éche les espeses minérales avec une fidélité qui ne laisse rien à desirer. La lenteur de l'accroissement des cristaux est le sand obstete irrincible à la préparation d'exhantillons de collection. La formation de l'anntase aux dépons du fluorure tilnique dans les finaures de l'argile pessente pouchet es (plus remarquable excupid but paur tij on peut tiere de l'amploi des agestes nitéquellent, vue à la loure, de lo laux destantillon au d'asin-focibard.

On obtient d'ailleurs à volonté l'anatase en cristaux bleus ou en cristaux incolores.

La nature de l'anatase a été fort discutée par les minéralogistes. Bezzélius, tout en donnant l'anatase comme une troisième forme de l'acide titanique, émit l'opinion que ce minéral pouvait être une épigénie d'oxyde bleu de titane. La synthèse de l'anatase incolore, réalisée dans un gaz oxydant, établit que le titane y existe. dès que ce

corps prend l'état solide, à son plus haut degré d'oxydation, et que la coloration bleue ordinaire à ce minéral tient à la réduction facile de l'acide titanique au moment où il prend cette forme.

l'actie titanique au moment où il prend cette forme. Nous avons constaté récemment. M. Perrey et moi, que l'acide titanique amorphe chauffé à Goo\*, dans un courant lent d'acide chlorhydrique possédant une pression supérieure à 2<sup>nu</sup>, subit une volatilisation apparente qui donne de petits oristaux d'anatase.

# Reproduction du sphène et de la greenovite.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LIX, p. 608.

l'ai constaté que l'acide titanique amorphe, chandfe au rouge avec de la silice et du chlorure de calcium (produit de la décomposition du spath fluor par l'acide chlorhydrique) se minéralise très rapidement, et qu'il se forme un silicotitanate de chaux identique avec l'espèce naturelle appelée sphéne.

L'acide titanique cristallisé ne résiste pas non plus à l'action de ce réactif : le rutile ext rongé, et des cristaux de silicotitanate, quelquefois très nets et très brillants, s'y incrustent en grand nombre. J'ai préparè la greenovite en ajoutant au mélange minéralisateur un peu de chlourue de manganèse.

de emorure de manganese. Eufin, en opérant au contact du charbon et dans une atmosphère réductrice, j'ai obtenu un sphène coloré en violet améthyste par le sesquioxyde de titane.

# Reproduction de la perowskite.

Comptes rendus des séauces de l'Académie des Seiences, t. LIX, p. 732,

La vapeur d'eau détruit le sphène contenu dans du chlorure de calcium en fusion et détermine la formation d'un nouveau minéral, de constitution plus simple, le titane de chaux, connu sous le nom de peromestite.

Après avoir obtenu cette espèce minérale comme produit de la décomposition du sphène, j'ai dû chercher à la produire en l'absence de la silica, pour éliminer cette matière étrangère à as constitution, qui pouvant être entrainée lors de la cristillation, jouin pen-tire un rôle dans les anomalies optiques communes aux cristaux naturels et criticiels. Le cliqurere de calcium, additional d'une quantité suffisante de chaux vive, attique l'acide titanique au rouge vif et, après révoluissement. I vexploriure de calcium conient du tinnate de chaux. Une chauffe rapide fournit des cristaux de perowskite rès-petits, mais "inse partite homogenichi. Il est facile de les nourire en prolongeant in durée de l'expérience, mais ils sont dors satirés qui entraine au qui entraine van exvelope régulière, examinés dans la bunière polarisce, présentent des plages rectungilaires uninés dans la bunière polarisce, présentent des plages rectungilaires entre de la comme les critiques nurreits de crité resière.

#### ÉTUDES SUR LA CRISTALLISATION DE LA SILICE.

Bulletin de la Société minéralogique de France, avril 1878. — Bulletin de la Société philomethique de Paris, 7º série, t. II, p. 123.

Les falts qui touchent à l'histoire de la silice ayant un intérêt exopionnel pour le miscrielogiet, p'il expérimenté toute les réactions chainques qui m'ont paru propres à donner ce corps à l'état critials ids. Mes expérimentes avre les tragateuts a salcius sond es soules subsevées; elles ràbblissent que la silice pout cristalliser par la vole séche et vipasser à l'état de quart identique a quarte des filons, cu à l'état de tridynite, espèce nouvelle découverte dans des trachytes par vom Bath et dish inrodullus nar G. Rose.

### Reproduction de la tridymite.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXXVI, p. 1133.

La silice amorphe, maintenue à la température de la fusion de l'argent dans du l'ungstate de soude, cristallise. Les cristaux que l'ai préparéa ainsi présentent les caractères cristallographiques et optiques de la tridymite. La densité des cristaux artificiels est égale à celle de la tridymite, donnée par vom Rath.

#### Reproduction du quartz.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXXVI, p. 1194.

L'agent minéralisateur que j'emploie pour préparer le quartz est encore le tungstate de soude. Ce sel, fondu et maintenu à 750° environ, transforme à la longue la silice amorphe, ainsi que la tridymite, en doubles pyramides hexagonales avant tous les caractères du guartz.

Les faces observées sur ces cristaux répondent aux symboles p,  $e^{\frac{1}{2}}$ ,  $e^{\frac{1}{2}}$ ,  $e^{\frac{1}{2}}$ ,  $e^{\frac{1}{2}}$  et x.

Les faces les plus développées sont celles des deux rhomboèdres e<sup>\*</sup>, e<sup>\*</sup>; la double pyramide hexagonale produite par la combinaison de ces deux formes a une hauteur double de la pyramide pe<sup>‡</sup>.

Je noterai que quelques cristaux portent des facettes plagiédrales et que l'on peut obtenir des pyramides extrêmement aiguës, qui rappellent la forme du quartz en obélisque de Chamonix.

Ces cristaux ont d'ailleurs la densité du quartz et sont très fortement biréfringents.

En 1888, dans un travail fait en commun avec M. Perrey, nous avons obtenu, en utilisant comme agent minéralisateur le vanadate de lithine, des cristaux de quartz qui possédaient exactement le facies des cristaux des roches métamorphiques.

### Nouveaux faits pour servir à l'histoire de la silice.

Comptes rendus des séences de l'Académie des Sciences, t. XCIII, p. 686. Société minéralogique de Paris, t. XIII, p. 141.

La trigmite est presque impossible à obtonir à l'aide des chiburures de potassium ou de sodium, tandis que les chiburures de calcium et de magnésium déterminent aisement la cristalliantion de cette espèce associée à un ailicate de charn or de magnésie. Le chiburure de lithium, d'ârprès les observations de N. Margotte et les miennes, Dournit simultament de la trigmite et de silicates de lithium, ous avons înit connaître la ficon dont s'opèrent ces cristalliatoius multiples en metra te ciricalles et cel des oxychlorures dissous dans les chiburures.

Nous avons constaté que la silice pouvait prendre la forme du quart. dans le chlorure de lithium en fusion, comme dans le tangestate de soude, et même entre des limites de température plus étendaes. Le tangestate de lithiue présente la même propriété, très propre à mettre en évidence le rôle réel, quoique secondaire, de la nature du dissolue. Autannament ou milleu sur la forme cristallim des corons dimondes.

l'ai constaté que le fluorure de potassium peut aussi transformer en tridymite la silice amorphe. Les lamelles maclées obtenues dans ce réactif sont souvent assez épaisses pour ne présenter ni gouttière, ni angles reatrants. Elles prennent naissance toutes les fois qu'on élère graduellement la température d'un mélange de silice et de fluosilisses de potasse jusqu'à décomposition complète, mais très lente, de ce sel or fluorure, de silicium et fluorure de notassium.

un au l'actifice pure parsit, sons l'ection des suffaces sheiline en fusion, donner gaulques rares cristallises. En présence d'un quantité même très pette de sufface de glucine ou de sufface de magnésis, elle se transforme totalement en fines siguilles qui se groupent en grand aombre, rayanant autour d'un centre commun de nanière à figurer des solubules.

#### REPRODUCTION DES SILICATES ALUMINEUX.

#### Bulletin de la Société philomethique de Paris, of série, t. H. p. fig.

Arant mes recherches son la reproduction de l'albite et sur celle de ferrhore, publisce ne 1877, on ne consuissit pas de méthode générale qui permit d'obtenir les niticates alumineux plus ou moins acides sous forme de cristatus blue cancériérale. La renocatre de cristaux d'orthose dans la partie supéricure de certains fourneaux à cuivre indiquait nettement la possibilité de préparer cette cepèce pur la vois ésables mais, comme on n'a pu jusqu'ini initer les procédés qui ont apporté par sublimation de les cristaux à côtide à biende cristalistace, cette reproduction accidentelle n'avait rien révelé de positif trouchant les confilicions qu'il faut réaliser pour oliterair les silicues alumineux sous les formes

Les silicates feldspathiques, en effet, fondent facilement, surtout dans les milieux dont la composition convient à leur formation, et une tempéreux. Establishe de favoirer la production de heaucoup de favoirer la production de heaucoup de compéreux, clisant passer coux qui nom cette de traite de l'actuel d'autre présque toux, piant passer coux qui nom cette l'état d'autre d

#### Reproduction de l'albite.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Seiences, t. LXXXIV, p. 1301.

J'ai obtem l'albite en portunt au rouge sombre un métange d'acide unguitque et d'un silico-aluminate de soude très alcalin. L'acide tangstique et d'une partie de l'alcali et, si les poids de la silice et de l'alumine sont entre eux dans de rapports comvanbles, le silico-aluminate de soude, que l'acide tungstique ne décompose plus, quel que soit l'exès de cet acide, continu exactement la même quantité de soude que l'acide tungstique ne décompose plus, quel soude que l'abite naturelle. Le produit de la résetion a une composition constante et el set entièrement cristallés. Ce mode de préparation peut être remplacé per un autre plus interessant et plus propré à mottre en évidence les propriétes instinuisairées de unguestées. În metre en évidence les propriétes instinuisairées des unguestées. În disconstituire de soude propriétes instinuisairées de un megates. L'acide de l'acide de l'acide de propriéte similarisairées de un megates. L'acide de propriéte similarisairées de surgestées. L'acide de préparation de l'acide d

J'ai montré que l'on obtient ainsi un contrôle rigoureux de la composition de l'albite, le moindre écart dans le dosage de la silice entrainant la formation de tridymite ou d'oligoclase.

Les cristaux d'albite artificielle appartiennent au type triclinique et ne peuvent être distingués des cristaux naturels par aucune de leurs propriétés cristallographiques ou optiques. Ils sont presque tous constitués par des lames hémitropes; c'est là encore un trait de ressemblance avec les cristaux naturels, mais ils sont généralement maclés suivant une loi qu'on observe rarement sur ceux-ci.

# Reproduction de l'orthose.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXXV. p. aix.

l'ai prépare l'orthose en portant à une température comprise entre goo" et rooc" un mélange d'acide tangstique et d'un silice-aluminate de potasse très alcalin, contenant : équivalent d'alumine pour 6 équivalents de silice. L'acide tangstique forme du tangstate de potasse aux dépens d'une partie de l'alcali da silice-aluminate, qui se trouve ainsi ramené à la composition de l'orthose et cristallise comme s'il chit solable dans le tangstate alcalin.

Un métange de silice et d'alumine est minéralisé à une température élévée par le magastate de plasses. Il se produit deux espèces minérales bien caractérisées, la irdymite et l'orthose, associées à un misitate alumines islitate alumines fortes des produites est la maires polisitiates alumines de l'alumine contenues dans le métange sont exaster est risées. Si la silice et l'alumine contenues dans le métange sont exaster paratire; leurs éléments concourent à l'accresissement des cristaux sur le different des cristaux sur le leurs éléments concourent à l'accresissement des cristaux sur le leurs éléments concourent à l'accresissement des cristaux sur le leurs éléments concourent à l'accresissement des cristaux sur le leurs éléments concourent à l'accresissement des cristaux sur le leurs éléments concourent à l'accresissement des cristaux sur le leurs éléments concourent à l'accresissement des cristaux sur le leurs de leurs

a crussos. Les cristaux d'orthose artificiel appartiennent au type monoclinique i ils sont rarement maclés. Leur forme dominante varie un peu avec la température à lauquel e's et effectuée la cristalilisation à la température de la fusion de l'argent, les faces m, p et a' sont les seules bien développées; à goo', outre les faces m, p et a', les cristaux portent tous les faces b', non encors signalées dans les cristaux

taux portent tous les faces  $b^3$ , non encore signalées dans les cristaux de cette espèce. Les axes optiques sont compris dans le plan de symétrie de l'orthose

artificiel. Les cristaux sont donc déformés à la façon de l'orthose de certaines roches volcaniques.

Une telle reproduction, réalisée dans des conditions physiques et chimiques qui ne diffèrent des conditions propres à la production de l'albite que par la substitution de la potasse à la soude dans le sel en fusion, établit nettement que le pseudodimorphisme dans le groupe de silicate RÁISie est bien déterminé par la nature de l'alcali.

# Reproduction simultanée de l'orthose et du quartz,

Annales de l'École Normale, 2º série, t. IX, p. 382.

l'ai constaté que les phosphates alcalins peuvent remplacer, comme agents minéralisateurs, les tungstates et les vanadates. Ils permettent d'obtenir simultanément de l'orthose et du quartz, si l'on abaisse la température des réactions par l'addition d'une substance fluorée.

Les cristaux d'orthose que l'on obtient par les fluophosphates sont tous maclés suivant la loi propre aux cristaux de Carlshad.

#### Reproduction de la leucite.

Annales de l'École Normale, s' série, t. IX, p. 387.

La méthode que j'ai donnée pour effectuer les reproductions de l'onhose, de l'albite et de l'oligoclase se prête à la minéralisation de l'amphigène ou leucite, l'un des silico-aluminates naturels dont l'étude cristallographique a été reprise récemment par vom Rath et par M. Mallarl.

Les cristaux que j'ai obtenus en minéralisant les éléments de ce silicate par le vanadate de potasse sont des pseudo-icositétraètres menrables, strise et maclès comme les cristaux de Frascat. L'étude des cristaux préparés dans le laboratoire confirme les dernières déterminations cristallographiques faites sur les cristaux naturels.

# Reproduction de la néphéline.

Angeles de l'École Normale, se série, t. IX, p. 395.

Ohtenu par le vanadate de soude en fusion ignée, ce silicate est en prismes hexagonaux, sans modification aucune.

## Reproduction de la pétalite.

#### Annales de l'École Normale, a\* série, t. IX, p. 346.

On peut préparer la pétalite par voie d'échanges chimiques, à la température de la fusion de l'argent, en chauffant ses éléments : silice, alumin et lithine, avec du vanadate de lithine. Les cristaux de cette espèce sont toujours très imparfaits, mais leur synthèse donne un contrèle de la comosition de la pétalite ou castor.

Les rapports entre les quantités d'oxygène des éléments constituants de ce silicate sont ceux admis par Berzélius, r; 4; 20, à la suite de ses analyses de la pétalite d'Utō.

# Reproduction des micas

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CIV, p. 508.

L'étude des combinaisons complexes qui prennent naissance au sein des scories fluorées maintenues en fusion pâteuse m'a permis d'établir que ce milieu est un minéralisateur puissant.

Il peut, en effet, fournir des minéraux variés, et notamment ceux

qui comptent parmi leurs éléments le fluor et l'acide borique.

Dans une Note publiée avec M. Péan de Saint-Gilles, j'ai établi qu'un silicate fondu contenant de 3 à 4 pour 100 e fluor donne toute une série de silicates cristallisés et plus ou moins fluorés suivant la

nature des bases et la température de la cristallisation. Quelques-unes de ces espèces artificielles possèdent la composition

et toutes les propriétés des micas.

Depuis leur publication, ces résultats ont été confirmés par M. de Kroustchoff dans son travail sur la synthèse de la biotite; M. Doelter, en fondant des silicates naturels avec des fluorures de sodium, de potassium ou de magnésium, a obtenu, outre le mica biotite, la muscovite, le phologopite et la lépidolite.

# Reproduction des pyroxènes et des péridots.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Seisness, t. LIX., p. 732.

J'ai indiqué les conditions dans lesquelles certains chlorures, chauffés avec la silice, fournissent des pyroxènes et des péridots.

# Reproduction de la vanadinite.

Comptes rendus des séantes de l'Académie des Sciences, t. LXXII, p. 869.

J'ai obtenu par la voie sèche le chlorovanadate de plomb en aiguilles jaunes et transparentes. Ces cristaux ont la forme et la composition de la vanadinite.

### Reproduction de la cymophane.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CVI, p. 487.

Nous avons établi, M. Perrey et moi, qu'un mélange d'alumine et de glucine, chauffé avec un sulfure alcalin, donne naissance à une combinaison cristallisée qui possède la composition et les caractères de la cymophane.

La production de la cymophane par ce procédé permet également bien de déceler ; dout de glucine dans l'alumine, ou d'éliminer de la glucine commerciale les dernières traces d'alumine.

Nous avons obtenu de la cymophane en fondant un mélange de glucine et de néphéline alumineuse.

# Reproduction du zircon.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CVII, p. 1000.

Nous avons montré, M. Perrey et moi, que le silicate de zircone peut cristalliser dans le bimolybdate de lithine fondu à 700°. Les cristaux de zircon ainsi obtenus présentent les anomalies optiques des cristaux

Le bimolybdate de lithine exerce, sur les éléments du zircon, une action minéralisatrice si énergique, que ce sel est un très bon réactif micro-chimique du zircon.

On ne connaissait pour reproduire le zircon, que le procédé décrit par H. Sainte-Claire Deville et Caron, et basé sur l'emploi du fluorure de silicium.

# Reproduction de la phénacite.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CVI, p. 1800. — Annales de Chimie et de Physique, 6° série, t. XX.

Un mineral qui n'avait pas encore été reproduit, la phénacite, s'écite en très beaux cristaux par la lend écomposition d'un siliosglacinate de lithine dans le vanadate de lithine en fasion. Les cristaux, réchmbélodriques ou beaxquants utivant la température à laquelle tils se sont formés, possèdent tous les caractères de l'espèce naturelle. Ils sont transparents, muis colorée en very lass on moiss fince just une rhombélofiques à du quarte hyalite, les cristaux prismatiques à de la tridymite.

On peut également préparer la phémacite en ampleyant comme agent minéralisateur le bimolybdate de lithine additionné d'alumine, d'oxyde de fer ou de sesquicoyde de chrome. En l'absence de ces sesquicoydes, le bain minéralisateur reste stérile tant que l'on n'y sème pass un cristal dephémacite. Les cristaux préparés à l'aide du molybdates ont incolers, exempts d'alumine, d'oxyde de fer, de chrome, même lorsqu'ils se produient simultanément avec l'émersude chromêtre ou ferrifère.

Les sulfates alcalins, fondus avec du sulfate de glucine et du sulfate de zinc, minéralisent la silice amorphe, et, parmi les produits cristallisés de la réaction, on trouve de la phénacite prismatique et un silicate de glucine 2810\*, 361'0 non encore signalé dans le règne minéral.

#### Reproduction de l'émeraude.

Comptes rendus des néances de l'Académie des Sciences, t. CVI, p. 1800. — Annales de Chimie et de Physique, 6º nérie, t. XX.

L'action minéralisatrice des vanadates sur les éléments des silicates doubles d'alumine et de glucine est capricieuse, en raison de la facilité avec laquelle prend naissance la phénacite.

Le bimolyblate de littine, en réagissant sur les élements de l'émeraude au rouge très sombre, donne une combinaison littique cristallisée en octabéres, dans laquelle l'acide molybloque entre comme partie constituante. Mais ce composé se détruit tot ou tard, suivant la température, en donnant de heave cristaux prissantiques d'emenade. Par l'addition d'oxyde de chrome au bimolyblate, on obtient l'émeraude verte; par l'addition d'oxyde de fer, de l'emenade jamiter.

L'addition d'un protoxyde (chaux, magnésie ou oxyde de zinc) modifie les dimensions relatives du prisme. La magnésie détermine, en outre, un grand développement des faces H.

# Reproduction de la willémite.

### Bulletin de la Société de Minéralogie, t. XIII, p. 141-

Le vanadate neutre de potasse, en réagissant vers 700° sur un mélange de silice et d'oxyde de zinc, donne de la willémite en longs prismes hexaconaux incolores ou nuancés de bleu.

# Reproduction du corindon.

# Annales de Chimie et de Physique, 6° série, t. XXI.

l'ai établi, en 1864, que l'alumine est minéralisée par l'acide fluorhydrique gazeux. Les eristaux obtenus sont lamelliformes, comme ceux préparés antérieurement par Ebelmen et par Henri Sainte-Claire Daville.

ceux prépares anterieurement par Boeimen et par Beille.

Deville.

On a toujours admis que l'acide eblorhydrique ne pouvait minéraliser l'alumine. Nous avons cependant obtenu, M. Perrey et moi, des

H.

3

cristaux de corindon aux dépens de l'alumine chauffie à 600° dans l'acide chlorhydrique. Il nous a suffi, pour réaliser cette cristallisation, d'opérer sur de l'alumine non cuite, telle qu'on la prépare en décomposant l'oxalate d'alumine par une chaleur ménagée. Les cristaux obtenus avec de l'alumine chromifère non cuite possèdent la couleur de les formes du mèni, cristant la

Lorsque l'on met l'alumine en liberté par l'action combinée de la chaleur et de l'acide chlorhydrique sur le sulfate de cette base, vers 700°, on trouve, disséminés dans l'alumine restée amorphe, de petits eristant fusiformes de annière blanc.

On voit donc que les procédés de synthèse du corindon donnent des cristaux d'autant plus semblables aux cristaux naturels qu'ils sont préparés à une température moins élevée.

Enfin, le procédé Gaudin, c'est-à-dire la calcination au rouge vif de l'alumine avec un sulfure alcalin, donne, si l'on ajoute à celui-ci un peu d'or métallique, des rhomboèdres basés d'un joli rose.

#### ESPÈCES NOUVELLES.

#### Perosyskite de magnésie.

Anneles de Chimie et de Physique, t. IV, p. 128.

En chauffant un mélange d'acide titanique, de chlorure de magnésium et de chlorhydrate d'ammoniaque, j'ai obtenu un titanate de magnésie cristallisé. La composition de ce titanate est analogue à celle du titanate de chaux appelé perovskite.

# Titanates bibasiques.

Annales de Chimie et de Physique, t. IV, p. 129-

l'ai établi qu'il existe deux groupes de titanates correspondant aux groupes des silientes monobasiques et bibasiques. La magnésie, qui forme indifféremment des pyroxènes et des péridots, donne facilement un titanate monobasique ou perowskite de magnésie et un titanate bibasique.

Le titanate bibasique de magnésie se présente en très heaux octaèdres réguliers incolores et transparents.

Les oxydes de fer et de manganèse forment, comme la magnèsie, des titanates bibasiques cristallisés.

#### Silicotitanates de soude.

# Annales de l'École Normale, 2º série, t. IX. p. 401.

Les silicotitanates cristallisés ont été préparés à l'aide du tungstate de soude. Les quantités d'oxygène des éléments : soude, acide titanique et

silice sont entre elles dans les rapports 1 : 5 : 4 et 1 : 4 : 6. Le groupe des silicotitanates s'annonce comme très riche en espèces.

# Wagnérite du vanadium.

### Countes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXVII. p. 806-

Le seul chlorovanadate connu appartient, par sa composition et sa forme cristalline, au groupe des apatites.

Pai pu préparer un chlorovanadate de chaux appartenant par sa composition au groupe des wagnérites et nettement isomorphe avec la wagnérite de chaux et la wagnérite de magnésie.

## Silicates de lithine.

# Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCIII, p. 686.

Dans un travail sur le chlorure de lithium envisagé comme agent minéralisateur, j'ai, avec M. Margottet, décrit trois nouveaux silicates de lithine : le péridot et l'hypersthène de cette base et un silicate très acide 5810°, LiO, qu'on doit s'attendre à rencontrer dans les roches; il est remarquable par sa résistance aux réactifs, par ses caractères physiques et cristallographiques.

# Leucite ferrique et orthose ferrique.

Annaics de l'Écolo Normale, 2° série, t. IX, p. 3ga. — Comptes rendus des séunces de l'Académie des Sciences, t. CVII, p. 115o.

Le siliente alumineux, 4810°, Fe<sup>1</sup>0°, KO n'a pas encore dat rencontré dans les roches; p l'à nideme en faisant agri de vandate de potatse en flusion aur un métange de silier et de sesquiszyde de fer. Le sesquiszyde de protectent d'alliente vottes les partiquentes descrieres un las crisieres entre de l'autorité de l'aut

Le vanadate de potasse minéralise également les éléments d'un silicate de sesquiosyde de fer et de potasse correspondant à l'orthosy de silicate, d'un jaune ambré, possède exactement la composition, les excarectères cristallographiques et optiques d'un félipapate et notament les macles suivantes : la macle de Cariabad, celle de Manchach, la macle de Biveno simple ou double. Paris de la composition de

Silicate de sesquioxyde de cobalt et de potasse.

Bulletin de la Société de Minéralogie, t. XIII, p. 141.

Les silicates de seaquioxyde de cohalt et de potasse cristallisés se préparent à l'aide du vanadate de potasse. Leur forme est celle de l'icositérizadre a\*. Ils semblent aussi nombreux que les silicogluciuates de potasse et sont tous d'un heau bleu de smalt. La composition de celui que l'on obtent le plus fecilement répond à la formule

10 Si O1, Co2 O3, 2 (Co, K) O.

Ces silicates, dans lesquels une partie de l'alcali est remplecée par du protoxyde de cobalt, se rangent, par leur composition et leur forme, à côté des leucites gluciniques.

#### MINÉRAUX LITHIQUES DE LA SÉRIE LEUGITIQUE.

Annales de l'École Normale, 2º série, t. IX, p. 396.

l'ai reconnu que le vanadate de lithine minéralise au rouge sombre la lithine, l'alumine et la silice dans les rapports où ces éléments se trouvent combinés dans la pétalite et aussi dans deux autres rapports, savoir :

Le tungstate de lithine ne peut remplacer le vanadate de cette base que dans 'lune de ces deux préparations, car le tungstate joini de la propriété de ramener tous les silice-claminates de lithine à un type unique, celui qui contient 1 équivalent d'aluminate de lithine peur 6 équivalents de silice.

Lés deux espèces nouvelles dont nouvenons de donner la composition s'obtiennent en beaux cristaux mesurables. Différentes l'ena de l'autre par les proportions relatives de leurs élèments, elles offrent un nouvel exemple d'isomorphisme géométrique, analogue à celui qu'on observe entre les fédapaits tricliniques. La similitude de forme u'netriaine pas l'égalité des constantes optiques, car le silicate Li O, Al<sup>o</sup>O, 5SiO et le seul uni possède une double réfraction énergies fractions.

Ces deux silicates ne sont encore que des produits de laboratoire, mais on peut espérer les découvrir dans les roches qui contiennent la pétalite et les micas lithiques.

# Néphéline lithique.

Belletin de la Soziété Minéralogique, t. XIII, p. 141.

A l'aide du vanadate de lithine, j'ai préparé des cristaux rhomboédriques dont la composition est représentée par la formule

28102, Al2O2, LiO.

#### Silico elucinates de potasse.

#### Comptes rendus des séances de l'Acodémie des Sciences, L. CVII, p. 786.

Le vanadate de potasse fondu, en réagissant sur un mélange de silice et de glucine, donne, quelques minutes après le commencement de l'expérience, des icositétraèdres a\*. Ces cristaux, d'abord très petits, s'accroissent l'entement par dépôt de couches concentriques aux dépens des matières amorphes.

L'analyse immédiate des produits de cette minéralisation a mis en évidence l'existence de deux séries de silicoglucinates de potasse isomorphes, dans lesquelles le rapport en équivalents de la glucine à la potasse est 2 on 1.

Le degré de saturation des bases subit lui-même des variations dans ces produits : il existe deux types dans lesquels le rapport en équivalents entre la silice et la potasse est ‡ ou ‡.

La composition des silicoglucinates de potasse peut donc être rapportée à l'une des formules

Ce dernier silicate 4SiO\*, Gl\*O\*, KO, analogue de la leucite alumier, à pu être préparé exempt de tout mélange par le vanadate de potasse. Mais il a été obteun par fusion des éléments, suivie de recuit. Les quatre leucites gluciniques cristallisent simultanément à la façon des placieclasses.

# Silicoglucinates de soude.

### Complex readus des séances de l'Aradómie des Seiences, t. CX, p. 345.

Le vanadate de soudo jouit de la propriété de minéraliser entre 700° et 800° cinq silicoglucinates qui, d'après le rapport existant entre la glucine et la soudo, peuvent étre classés de la faço suivante : une espèce hexagonale isomorphe avec la nephéline, toujours colorée en bleu par des traces d'oxyde de vanadium et présentant à l'analyse la composition 3510°, GPO \, NO30 une espèce présentant la composition

d'une ablite glucinique 6SiO<sup>1</sup>, Gl<sup>2</sup>O<sup>1</sup>, NaO; une espèce orthorhombique contenant 21SiO<sup>2</sup>, 3Gl<sup>2</sup>O<sup>2</sup>, 2NaO; deux espèces pseudo-hexagonales contenant 15SiO<sup>2</sup>, 3Gl<sup>2</sup>O<sup>2</sup>, 3NaO ou 18SiO<sup>2</sup>, 2Gl<sup>2</sup>O<sup>2</sup>, 3NaO; à l'aide du tungstate de soude, j'ai obtenu ces deux derniers silicates bien exempts de mêtange avec les autres silicoquientates de soude.

Quant à la néphéline glucinique 2SiO<sup>2</sup>, Gl<sup>2</sup>O<sup>3</sup>, NaO, je l'ai obtenue par fusion des éléments, suivie de recuit. La mélilite glucinique 6SiO<sup>2</sup>, Gl<sup>2</sup>O<sup>3</sup>, 2NaO, CaO, MgO cristallise aussi lorsque l'on recuit un verre rendu homogène par fusion à température élevée.

#### Silicate de magnésie.

Balletin de la Société minéralogique, t. XIII, p. 141.

L'emploi du vanadate de potasse permet de préparer un silicate magnésien en beaux cristaux hexagonaux. On ne connaît aucun minéral qui puisse lui être comparé, car il contient 2 équivalents de silice pour 1 équivalent de maznésie.

#### pencepapped no crater

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCVI, p. 1052; t. XCIX, p. 789; t. CIV, p. 111.

Nous avons constaté, M. Margottet et moi, que l'acide phosphorique trihydraté peut dissoudre environ 5 pour 100 de son polds de silice. La dissolution n'est pas stable : sous l'action de la chaleur elle laisse déposer lentement, à la température de 125°, un phosphate de silice hydraté ayant pour formule

#### » PhO\* SiO\*, 4HO.

Ce composé est cristallisé et se dissout sans résidu dans l'eau refroidie à o°.

A une température assez élevée pour déshydrater rapidement l'acide phosphorique, la dissolution fournit un phosphate de silice anhydre, insoluble dans l'eau, répondant à la formule

PhO5, SiO5.

Ce composé cristallise sous quatre formes incompatibles entre elles et constituant, par conséquent, quatre espèces chimiques.

Phosphates d'acide titanique, de zircone et d'acide stannique.

Comptes readus des sésnoss de l'Académie des Sciences, t. CB, p. 1017.

L'acide phosphorique trihydraté dissout les hydrates d'acide titanique, de zircone et d'acide stannique, moins abondamment toutefois qu'il ne dissout la silice dans les mêmes conditions.

La déshydratation des dissolutions fournit toujours des cristaux octaédriques sans action sur la lumière polarisée. Avec la forme, ces phosphates possèdent aussi la formule atomique du phosphate de silice octaédrique PhO\*, SiO\*.

#### PROSPRATES DES SESQUIOXYDES.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCVI, p. 849 et 1149.

A l'aide de l'acide phosphorique pur ou contenant unc faible proportion de potasse, de soude ou d'oxyde d'argent, j'ai préparé par la voie sèche, au-dessus de 200°, plusicurs phosphates d'alumine, de sesquioxyde de fer, de chrome et d'urane cristallisés et anhydres.

Les cristaux de phosphate d'alumine formés aux dépens du corindon sont cubiques et récondent à la formule

# APOL 3 PhOL

Les cristaux de phosphate d'alumine formés aux dépens de la topaze, minéral très facile à attaquer par l'acide phosphorique, sont tétraédriques.

La forme des phosphates colorés est une forme limite voisine du cube. L'introduction d'un élément isomorphe dans le cristal a pour résultat une modification de sa forme, qui devient hémiédrique, et un changement de ses propriétés ontiques.

Les propriétés des phosphates hydratés des sesquioxydes et le polymorphisme des phosphates anhydres seront étudiés dans une Note spéciale.

# CRISTALLOGRAPHIE.

Observations cristallographiques sur une variété de blende.

Comptes rendus des sésmoss de l'Académie des Sciences, t. XCIII, p. 774.

Mes recherches ont porté sur la blende zonée, variété dans laquelle des séries de handes alternantes, de couleurs différentes ets consignes, de couleurs différentes et couleurs différentes et de compositions chimiques non contiggés, de couleurs différentes et de compositions chimiques non contiggés, de couleurs différentes et de compositions chimiques non calcident transposé d'Hâlly. Très isselament des douze climiques des drux transposé de drux xur deux la marche de la composition de contract de couleur deux la composition de contract de couleur deux de composition de contract de couleur de composition de contract de contract de couleur de contract de contr

un axe optique. L'examee dans la lumière polarisée de lames minos. parallèles à l'un des trois cilvages commas à deux induce contiguis, montre, en outre, qu'il y a dans la blende zonée des landles blenitropes perpendiculaires aux trois autres exas tenniers. Des quatre systèmes de lanclles, l'un d'eux, celai qui est perpendiculaire à l'axe de transposition, eglé, dans la laheda come, les directions des cilvages commans et l'azima d'extinction des plages les plus étendues. J'ai pensé pouvrier conclure de mes observations sur la blande zonée

l'ai pensé pouvoir conclure de mes observations sur la blende zonée que cette variété possède probablement une symétrie rhomboédrique, et qu'elle établit ainsi le passage entre la blende ordinaire et la blende cadmifère déjà rattachée à la wurtaite.

Si l'on maintient plusieurs heures la blende zonée à une température très clevée, les diverses lamelles hémitropes disparaissent; car il ne subsiste qu'une seule orientation optique, et c'est clie qui correspond à l'axe ternaire, perpendiculaire aux bandes. L'action sur la lumière polarisée devient, en même temps, plus énergique et se rapproche de celle qu'excree la wurtzite.

и

Quant aux variétes de blende qui sont isotropes, l'action d'une hante température les noillés; estle periodes, comme la bénde acoit, la propriété de la liste color; aux elles à acquire le propriété d'agrès un le mointre padroiré. Les quatres pysitions de la muelles hémistres padroirés, les quatres pysitions de la muelles hémistres perpendiculaires charcon des axes ternaires reconnus dans la blende sorbes divoires états, dans la blende sorbes devient états, dans la blende sorbes divoires états, dans la blende sorbes moistres de la moite de la moite de moite espaissors. La transfirmation des lumidies de blende en landles de unvirtue des fits aux elunagement dans l'orientation des axes d'élasticité optique des landles contigiles : la structure hémitropique de carriétés de blende sur la contra de la characteristic lostrope qui en dévire par l'action de le characteristic lostrope qui en dévire par l'action de le characteristic lostrope qui en dévire par l'action de le characteristic lostrope qui en dévire par l'action de le characteristic lostrope qui en dévire par l'action de le characteristic lostrope qui en dévire par l'action de le characteristic lostrope qui en dévire par l'action de le characteristic lostrope qui en dévire par l'action de le characteristic lostrope qui en dévire par l'action de le characteristic lostrope qui en dévire par l'action de le characteristic lostrope qui en dévire par l'action de le characteristic lostrope qui en dévire par l'action de le characteristic lostrope qui en dévire par l'action de le characteristic lostrope qui en dévire par l'action de l'action de l'action de la characteristic lostrope qui en dévire par l'action de l'a

La structure intime du sulfure de zinc est donc la même avant et après calcination suivic d'un long recuit, et le changement de la blende pseudo-cubique en vursités s'effectue sans que ce sulfure passe par une forme cubique, stable seulement à une température très desca

Sur la cristallisation de la greenochite et de la wurtzite.

Les cristaux de greenoekite qui prennent naissance dans des conditions favorables à la volatilisation apparente du sulfure de cadmium offrent, comme les cristaux naturels, un belexemple d'hémimorphisme.

Les cristaux de wurtzite obtenus par la volatilisation apparente du solfure de zine sont eigentement hémimorphen. La dissymétrie des deux extrâmités des prisanes de cette espèce est fréquement masquée par la juxtaposition bout à bout de plusieurs prisanes. Ce mode de groupeuent fournit des blendes hexagonales zonées possédant une structure analogue à celle de la blende zonée naturelle.

Sur la cristallisation de la glucine.

Comptes resdus des séances de l'Académie des Stiences, t. CVI, p. 487. — Balletin de la Société minéralogique, t. XIII, p. 147.

La glucine cristallisée offre aussi un exemple d'hémimorphisme,

particularité cristallographique qui n'avait pas été signalée sur les cristaux de cette espèce.

La forme dominante des cristaux de glucine est une pyramide simple à six faces isoscèles, lorsque ces cristaux ont été obtenus pendant le refroidissement d'une leucite glucinique fondue en présence d'une petite quantité de glucine.

Leur forme dominante est celle d'un prisme hexagonal modifié par la substitution de facettes aux arêtes de l'une de ses bases, ou celle d'un tronc de pyramide aiguë, suivant que les cristaux ont pris naissance au rouge naissant ou au rouge vif au sein d'un sulfure alcalin.

# Sur la structure des émeraudes de synthèse,

Annales de Chimie et de Physique, 6º série, t. XX.

La forme dominante des interaudas de synthèse est le prime hezagonal. Le remplement periol de l'Aumine ou de la glucine per nue sutre base affecte les propriéties optiques de l'interaude et se traduit par la présence de fonctes sur les actives de ou sur les angles. De plus, su dans l'êmeraude très chargés de sesquivayée de chrome, le complexité de structure s'access, et le cristal se montre formé a union de trois prismes orthorhombiques, macés une ou plusieurs fois suivant un ser inclinit de or l'S avirious sur la base.

# Observations sur la cristallogénie de quelques silicates.

Annales de Chimie et de Physique, 6º série, t. XX.

Sursaturation et cristaux-enveloppes. — La production et l'accroissement des cristaux dans les milieux minéralisateurs liquides semblent indiquer que, dans quelques cas, ces milieux se comportent comme des dissolutions sursaturées.

La reproduction simultanée de l'émeraude et de la phénacite dans le bimolybdate de lithine en fusion a permis de reconnaître que le bain minéralisateur peut rester longtemps stérile pour l'émeraude et indénniment stérile nour la nbénacite, nourvu que la température reste inféricure 3 800°. Il suffit, pour provoquer la production de la phénacite, de semer quelques cristaux colorés de cette espèce, préparse à l'du vanadate de lithine. Dans la masse des cristaux incolores ainsi obtenus, on retrouve, régulièrement développés et reconnaissables à leur noyau coloré enfermé sous une enveloppe incolore, les cristaux qui oint servi l'ensemencement.

Civilidation simulando de ulicates de composition différents. — Car-Civilidation simulando de ulicates de composition différents. — Cartaines eristallisations, effectuées dans le vanadate de soude, donnent des prismes hexagonaux d'une homogénétic en apparence parfule, composes d'assisses superporées, alternativement attiquables par l'accide chlorhydrique et résistant à son action. Les assisses alternatives appertementa aux deux esabecs 38(0), eff. OV. No. 04 (58(0), 26(0), 3, No. 0.

La première est hexagonale, la seconde orthorhombique, L'association du prisme orthorhombique portant les faces g'et du prisme besgonal se fait par superposition des bases des deux prismes. On doit voir dans cette orientation par influence un passage au mèlange des réseaux des olaricolasses et des leucies chichièrues.

# SECONDE PARTIE.

# CHIMIE MINÉRALOGIQUE.

Contribution à l'histoire des agents minéralisateurs gazeux.

Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. IV, p. 140. — Comptes rendrs des séannes de l'Académie des Sciences, t. LXXXVI, p. 1133, et t. CX, p. 1038.

L'acide fluorhydrique gazeux jouit de la propriété de minéraliser l'acide titanique porté à des températures comprises entre le rouge vif et le rouge sombre, tandis que l'acide chlorhydrique ne peut faire cristalliser cet acide chauffé au-dessous du rouge vif.

L'acide chlorhydrique n'exerce donc plus son action spéciale sur l'acide titanique vers 700°, température à laquelle l'acide fluorhydrique peut encore former, aux dépens de l'acide titanique, un fluorure décompossible par l'eau.

Cette distinction entre les deux agents minéralisateurs gazeux n'est pas absolue, car, si la pression de l'acide chlorhydrique atteint 34m. l'acide titanique est minéralisé à une température même inférieure à 700°.

L'acide Buorlydrique transforme en corindo l'alumine chauffe au-dessus de 1200°. L'acide chlorlydrique ne minéralies pas l'alumine, même à cette température élevée. Nous avons observé viceument, M. Perrey et moi, que l'on peut transformer l'alumine non cutiè en corindon par l'action de l'alumine chlorlydrique, à la condition d'opèrer contro Soor'et 700°. Une forte tension de l'agent minéralisateur facilité la cristalitation de l'alumine. Influence du milieu gazeux sur la nature des minéraux d'origine ignée.

Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. IV, p. 154. — Comptes rendus
des séances de l'Académie des Sciences, t. LIX, p. 752.

Lorsqu'on fait passer, à une température supérioure au rouge commençant, nu conrar d'acide chibrylqu'que sur les principus élèments des filons titunifères : acide titunique, spath fluor et silice, cet acide desompace le spain fluor, avec production de chlorare de calcium qui baigne les élements en présence et d'acide fluordydrique qui, en se mellant i l'acide chorbydrique, aguente beaucoup la puissance mineralisatrice du courant gezeux primitif. L'acide titunique cristaitae alors sous le forme de l'anaisse, de la browlite ou de retille. En en la commentation de la comment de la comment de la commentation de la commentation de railisateurs; je rappellerai soulement que la ruille est la seule qui soit stablé à très plaste tomérature.

Comme le dégagement de l'acide chlorhydrique qui a concouru à la cristallisation de l'acide titanique a pu être intermitent. Il y a lieu de rechercher quelle a été l'action du chlorure de calcium sur les trois espèces mehangees à la silice, soit dans un gaz inerte, tel que l'azote, soit dans la vapeur d'ean, pure ou melangée d'acide chlorhydrique.

Le ruile, chaeffe avec le chlorure de calcium et la silice dans un gaz inerte, donne un minéral très répandu dans les filons titaniferes, le sphène ou silicotitante de chaux; le sphène, baigné par le chlorure de calcium, est transformé, lorsqu'on fait intervenir la vapeur d'eau, en pérowskite; enfin de l'adde chorbydrique melangé de les vapeur d'eau transforme le sphène et la perowskite en acide titanique cristalisés sons la forre du ruille.

Ces transformations commencent et finissent au rutile, le seul des minéraux de titane stable à haute température dans une atmosphère humide et rès acide.

Influence de la température sur la forme cristalline des corps.

Annales de Chimie et de Physique, (\* sécie, t. IV. — Comptee rendes des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXXV, p. 55; t. LXXXVI, p. 1101; t. XGX, p. 789.

l'ai montré que le même milieu minéralisateur est indifféremment

propre à la cristallisation sous trois formes incompatibles de l'acide titanique, que la forme des cristaux est déterminée par la température à laquelle ils prennent naissance. J'ai ainsi rendu manifeste la relation qui, dans les cristallisations faites par voie de réactions chimiques, lie la température et la forme cristalline.

La reproducción du quarte et celle de la trichymica par les trangentes et vanadates a lealino o par le chierce de lithium en son un nonversione exemple aussi net. La trichymica se forme à la température de la fuzione. La principativa en forme à la température de la fuzione de l'argent, et le quarte à lorte mepérature moins elévrie. L'aspect du quarte obtenu par la voie sèche est variable; les formes do minantas de cite espece à cliengent d'avanta plus des formes du quarte thyfain des est especial est de la fuzione de forme de quarte thyfain des est particular est est de la température à lapuelle on l'a préparée a été plus élevrie. Le vanadate de lithius seul pent formy in un quarte tidentique avec le quarte des flons; les tangetates a lealins donnent du quarte à pointe-ments aigna et le chlouvre de lithium du quarte n'a significant de ments aigna et le douvre de lithium du quarte n'a significant de ments aigna et le douvre de lithium du quarte n'a significant de ments aigna et le douvre de lithium du quarte n'a significant de la fina de la

l'ai constaté également l'influence de la température à laquelle se fait la cristallisation de l'albite et de l'orthose sur les caractères extérieurs de ces esnèces.

Le polymorphisme du phosphate de silice est l'exemple le plus remarquable de l'influence de la température sur la forme cristalline des corps; nous avons établi, en effet, M. Margottet et moi, que les cristaux hexagonaux de ce phosphate se forment au-dessous de 300°, les lamelles pseudo-hexagonales de corps vers 50°, les octadères régueliers entre 700° et 800°, enfin les prismes clinorhombiques de même composition vers com².

Sur le rôle du milieu dans la cristallisation par la voie sèche.

Un corps prend-il une forme géométrique, la volatilisation ou la dissolution est invoquée pour expliquer la cristallisation; on ne va guère au delà que depuis quelques années.

au otes que depuis quefques annees.

H. Sainte-Claire Deville ayant reconnu que deux actions chimiques inverses l'une de l'autre donnaient souvent lieu à une volatilisation apparente des composés fixes, j'ul du me demanders ilse cristallisations réalisées en prèsence des sels fondus sont la conséquence des variantes de leur solubilité ou la conséquence de reactions cheimegnes. Si

le chlorure de calcium agit sur les acides silioique et titanique à la facon de l'eau dans la cristallisation des sels, les tungstates et les vanadates alculins se conduisent tout autrement : des récetions chimiques suppléent au défaut de solubilité. La cristallisation des acides silicique, titunaique, ainsi que celle des silicieues alumineux dance sels salcains, s'effectuent par voie d'échanges chimiques : la dissolution n'est qu'apperente.

Les sels aptes à jouer le rôle de dissolvant apparent possèdent un caractère commun : leurs éléments se saturent l'un l'autre ou restent libres plus ou moins complètement suivant la température.

Ils ont cependant chacun des propriétés spéciales qui les rendent plus propres, les uns à la cristallisation des minéraux caractéristiques des roches acides, les autres à la cristallisation des composés alumineux les moins allicatés.

C'est ainsi que les tungstates alcalins sont les agents minéralisateurs les plus puissants de l'orthose et de l'albite, de la tridymite et du quartz; mais ils ne permettent pas de préparer un silicate alumineux moins silicaté que l'oligoclase.

Les phosphates alcalins ne donnent facilement que la tridymite et les feldspaths les plus riches en silice; mais on peut utiliser l'action combinée des phosphates et des fluorures pour préparer simultanément du quartz et de l'orthose.

Les vanadates alcalins sont les réactifs à l'aide desquels on peut ière cristalliser les silicates alumineux les plus varies : la népétine, la leucite, l'aibite, l'orthose, la pétalite. Et lorsque, en présence de la silice, l'alumine est remplacée par la glucine, on obtient, associée à des silicates gluciniques, la silice pure cristallisée sous la forme de la tridymite ou du quartz.

Le molybdate de lithine est l'agent minéralisateur par excellence de la phénacite et de l'émeraude.

Il faut, pour faire choix du dissolvant apparent dans chaque cas parteulier, entri compte et de la fasibilité du se heure ou acide formé à tour de rôle par l'acide minéralisateur, et de la facilité avec laquelle set passe d'un degré de saturation à l'autre. Las effet, c'est la mise en liberté de l'alcail qui sesure l'attaque des éléments à minéralier, c'est la saturation de l'alcail par le sel minéralisateur acide aui assure la La saturation de l'alcail par le sel minéralisateur acide aui assure la précipitation des cristaux; mais, en outre, c'est dans un milieu plus fusible qu'eux-mêmes que ces cristaux peuvent seulement prendre naissance.

# CHIMIE GÉNÉRALE.

#### DISSOCIATION.

Dissociation de l'acide iodhydriaue.

Comptes rendus des séauces de l'Académie des Sciences, t. LXIV, p. 608.

Cet acide se dissocie à des températures qui se prêtent facilement à des déterminations thermométriques, et la tension de dissociation se déduit du volume d'hydrogène mis en liberté par l'action de la chaleur

acaunt au voiume a hydrogene mis en inberte par l'action de la chaleur sur l'acide renfermé dans des tubes scellés à la lampe. L'acide iodhydrique pur, chauffé progressivement, commence à se dissocier vers 180°, sous la pression ordinaire : la proportion du gaz

dissocié atteint rapidement 2,6 pour 100 à 440°, et 3, 4 pour 100 à 700°. La proportion de l'acide dissocié parsit augmenter rapidement à une température donnée, avec la pression supportée par les gaz; aussi la mousse de platine, qui agit d'ordinaire en condensant les gaz, produitelle le même effet qu'une augmentation de pression.

Unydrogène et l'iode, qui ne se combinent pas semiblement quand lui circulent nous la pression ordinaire dans un thec dauffi, entrent en combinisson à la même température quand on les chauffe encemble dans un was clo. sy untout si celuies et de frem à la base température : la présence d'un excès d'iode excree une remarquable influence sur la présence d'un excès d'iode excree une remarquable influence sur la présence d'un excès d'iode formé dans de telle conditiona. La comaissance de ces faits permet d'expliquer la combinaison de l'hydrogène et de l'iode un présence de la mousse de faitline.

- н

Sì Ton fair passes aur de la mousse de platine maintenne à une tenperature fixe, de volumes rigouressement épaux d'hydroghe et de vapeur d'inde, une partie seulement des deux gas se combine; la preportina des éléments qui restant libres et rigouressement depat à la proportina des gaz qui desinante libres lorsqu'on fair passes de l'acide indiphrique à la moie température sur la mousse de platine, La rèversibilité du phénombre, en présence de la mousse des platine, est versibilité du phénombre, en présence de la mousse des platine, est des destinaires un équilibre indépendent de l'état initial, un temps d'utant alus los en qual températures en mois étérés.

"Air part of qui on a templetative ex some servere."
Yai prouve qui on melange d'iode et d'hydrogène atteque fortement
le verre, mème avant la templetature rouge, « que le sulhie de soude,
courant d'ordinaire dans la composition du verre, traible a prosence
part de formation d'actès sulfryérique. Quand on chauffur libre de part
part de formation d'actès sulfryérique, Quand on chauffur libre de part
part de formation d'actès sulfryérique, Quand on chauffur libre de part
part de la commandation de la com

La Note que je viens d'analyser a été publiée dans les Annales de Chimie et de Physique par M. Lemoine, sous forme d'introduction à son beau Mémoire sur la dissociation de l'acide jodhydrique.

### Existence d'un maximum de la tension de dissociation.

Comptes rendus des séunces de l'Académie des Sciences, t. LXXIII, p. 443; t. LXXXIV, p. 940, — Annales de Chinic et de Physique, 5° série, t. VII, p. 454.

Dans plusieurs Notes, nous avons établi, M. Troost et moi, qu'il existe des composés capables de prendre naissance à une température supérieure à celle qui détermine leur décomposition complète.

Nous avons signale cette propriété remarquable dans le protochlorure de platine, dans l'ozone, dans le sesquichlorure de silicium et dans deux composés découverts par nous, le protochlorure de silicium et le sous-flaorure de silicium.

Certains composés, que détruit une température facile à produire dans nos foyers, peuvent donc exister dans l'atmosphère du Soleil.

#### Sur quelques réactions inverses.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXIV, p. 704.

l'ai étudié la transformation de l'iodure d'argent en chlorure d'argent sous l'influence de l'acide chlorhydrique gazeux, et la transformation des iodures de plomb, de mercure et d'ammonium en chlorures de plomb, de mercure et d'ammonium.

Fai montré que les résultats de mes expériences sur l'iodhydrate d'ammoniaque ne permettent pas d'admettre que ce sel soit entièrement décomposé par le seul fait de sa vaporisation.

#### TRANSFORMATIONS ISOMÉRIQUES

#### Lois de la transformation des corps vaporisables.

Annales scientificues de l'École Normale supérieure, 2º série, t. II, p. 254.

Nots avons abservé. M. Troost et moi, que certaines vapeurs nos autrues haudonnes sous forme solide un corps différant par ses propriétés de celui que peuvent fluvrair. À la même température, la condensation de ces mêmes vapeurs sattivées. Nous avons réalisé, en utilisant exte propriété, et anns passer par une condensation préballe, un certain nombre de transformation isomérique. L'isomère constitue de la confermation de vapeurs à l'état de saturation, aux les points se pair deund de l'encelles.

de saturation, sur tes pouss tes puis canada de l'encentre. Le dégagement de chaleur qui accompagne une transformation de ce genre est, d'après nos expériences calorimétriques, beaucoup plus grand que celui qui résulte de la simple condensation de la même vaneur.

De l'étude de ces transformations isomériques ressort l'analogie des lois qui les régissent avec les lois de la dissociation, et leur analogie plus prochaine encore avec les lois de la vaporisation.

Nous avons appelé tension de transformation la tension qui limite une transformation, et nous avons réservé l'expression de tension maximum de vapeur pour désigner la pression que supporte une va-

Catte distinction note et précise entre la tension maximum d'une apparer et la tension in transformation permet d'analyse les effets produits par l'accion de la choleur sur une substance capable, à une mine températire, de se vaporiere de les transformes. On a d'abord, pendant un temps plus ou moins long, une tension maximum de vaporr limitant le phénomène physique de la vaporisation, puis, finalement, une tension minimum qui tuite le phénomène chianique de la mont, une tension minimum qui tuite le phénomène chianique de la

Cette distinction, établie à la suite d'une étude faite sur l'acide cyanique, nous a permis d'analyser complètement la transformation allotropique du phosphore, et de différence des phénomènes jusqu'ici confondus et regardés, malgré leur différence profonde, comme deven phèsis à une seule et même loi

Sur la synthèse simultanée de l'eau et de l'acide chlorhydrique.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Seiences, t. CIX, p. 641.

Dans une Note qui sert d'introduction à un Mémoire en préparation Sur la décomposition de la vapeur d'eau, nous faisons connaître, M. Nargottet et moi, les résultats de la combustion eudiométrique de l'hydrogène par l'oxygène et le chlore.

La loi énoncée par Bunsen à la suite de ses expériences sur la comhustion des mélanges d'oxyde de carbone, d'hydrogène et d'oxygène n'est pas applicable aux mélanges contenant du chlore.

Le rapport des volumes de vapeur d'ean et d'aeide chloritylrique formés dans le combustion ne varie pas brusquement quand l'adition du chlore au gaz tonnant est progressive. L'accroissement continu de ce rapport exclut même l'existence d'un rapport simple entre les volumes des deux composés hydrogenés. Cependant, on peut représenter approximativement par des formules simples deux des équilibres qui s'échlissent, qu'il y al partage

5CI + 5H + 5O = 4HCI + HO + CI + O.

ou qu'il y ait production exclusive d'acide chlorhydrique

2Cl + H + O = HCl + Cl + O,

Ce dernier état d'équilibre correspond bien à l'inversion des chaleurs de formation de l'eau et de l'acide chlorhydrique, fixée par M. Berthelot à 2000°.

# CHIMIE MINÉRALE

# BECHERCHES SHE LABOUR

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCI, p. 228, 522, 762, 815; t. XCII, p. 80.

Lois de la transformation de l'oxygène en coone. — Nous avons ctailli, 31. Chappins et moi, que la tension de l'oxone, pendant l'acte de de l'électriation de l'oxygène, n'est pas fonction de la température sessele, mais assis de la pression de l'oxygène. La transformation inmérique de gaz soumé à l'effiner électrique obétit aux mêmes lois que tout a dissociation des composés gazzas. Les tensions de transformation sont, comme les tensions de dissociation des systèmes homogènes, sensiblement proportionnelles aux pressions totales.

Les tensions de l'ozone croissent rapidement lorsqu'on abaisse la température de l'oxygène en refroidissant l'appareil dans lequel ce gaz est soumis à l'efflure : elles doublent, ou à peu près, quand la température passe de + ao² + ao  $2^{\circ}$ , elles quintuplent quand la température passe de + ao² + ao  $2^{\circ}$ .

Propriétés nouvelles. - L'ozone comprimé est un gaz explosif.

La compression de l'oxygène ozonisé nous a permis d'expérimenter sur des mélanges gazeux dans lesquels la tension de l'ozone, au lieu d'être de 53mm à 265mm au plus, est de 40mm à 50mm. Comprime dans le tube capillaire de l'apparail employ è par M. Gait. ette pour la linguéncia de gas. I coloque conside se moutre coloque de le per partie de l'apparail est par la linguén et la détente qui uncodés un compression de 5 père donne un égait besoultant blanc, signe certain d'une lighefaction ou accident de l'apparail est de

L'ozone possède un spectre d'absorption.

La compression d'un mélange d'oxygène, d'acide carbonique et d'ozone donne un liquide bleu coloré par l'ozone liquide. Nous avons fait connaître dans quelles conditions on doit se placer pour obtenir un liquide mixte très coloré.

La coloration que possède l'ozone gazeux ou qu'il communique à l'acide carbonique liquélé peut être utilisée, pour résoudre des questions controversées; elle nous a notamment servi à établir, sans le secours d'aucun réactif, que l'ozone est un des produits de la décomposition de l'acide carbonique par l'efflure électrique.

Enfin, dans une série d'expériences faites sur l'oxygène mélangié d'hydrogène, 2000 et de 18 metre de silicium, comparant entre elles et avec l'effiuve les directes plaies de feu, nous avons montré que, au point de vue de la préparation de l'ozone, elles ne présentent pas de différences moins profondes que la différence anciennement établie curre l'effiuve et l'étiecelles.

La présence des gaz indiqués modifie la teneur en ozone, mais celle du chlore s'oppose à la transformation, et, si l'on introduit dans de l'oxygène ozonisé un volume même très petit de chlore, l'ozone se détruit complètement pendant l'acte de l'électrisation.

Liquefacetion de l'ozone. — Nous avons obtenu cette liquéfaction en comprimant à 125me environ un mélange d'oxygène et d'ozone dans l'appareil de M. Cailletet, pourve d'un dispositif spécial. L'éprouvette capillaire contenant le gaz était recourbée à sa partie supérieure et la branche descendante, plongeant dans un jet d'éthylène liquide, pou-

vait être refroidie au-dessous de — 100°. Après la détente du gaz comprime, le tube capillaire contient, dans la partie effilée qui le termine, un liquide d'un bleu indigo foncé. L'ozone liquefét dans le tube capillaire conserve cet état assez longtemps, même sous la pression atmosobérique. La vaporisation fournit un aza blen d'azur.

#### ACIDE PERAPOTIQUE.

Recherche des composés gazeux et étude de quelques-unes de leurs propriétés à l'aide du spectroscope,

Comptes rendus des séances de l'Académie des Seirmers, t. XCII, n. 80.

L'examen optique à l'aide du spectroscope déeble des traces d'orone si l'on opère sur une colonne gazeuse suffisamment longue, et il permet de constater des traces impondèrables d'acide hypozotique. J'ai, avec M. J. Chappuis, repris par cette mèthode l'étude de la destruction de l'ozone par le salaeur.

Les bandes d'absorption caractéristiques du spectre de l'ozone disparaissent, sans qu'aueune raie noire nouvelle traverse le spectre, lorsqu'on énalife l'ozone assez fortement pour le transformer rapidement en oxygène. Sa destruction, même en présence du gaz azote, ne donne pas d'acide hypogozofique.

Le spectroscope nous a permis de constater, dans les produits de l'decerration du me alenge d'ausc et d'oxygène, la présence d'un corps non encore signalé, d'acide perantique, caractéries par un très remaqualle spectre d'hospopine. Ce composé anovane, natiogne à l'acide persulturique découvert par M. Bertholts, se décompose sponsiment on sous l'indience de la hadieur, en donant et l'acide hype-suctigne. Nous avons constaté que su décomposition se fait à toutes températeurs suspirieures à o', mais qu'à 25 et les complètes en quelques instants, donnant alors de l'acide hyposotique et de l'oxysène.

La décoloration d'un mélange d'acide hypoazotique et d'oxygène sous l'influence de l'effluve, observée par M. Berthelot, est due à la formation de l'acide perazotique. Sur la rétrogradation produite par l'effluve électrique dans la transformation de l'oxygéne en ozone; sur l'acide perazotique et sur la composition et l'équivalent en volume de cet acide.

Comptes rendus des afences de l'Académie des Sciences, t. XCIV, p. 646, 1111, 1306,

Nous avons indique les conditions qui permettent de prispare l'acide.

Permotique compil d'acide acotique. Nous avons amonec que les decharges électriques pervent, dans certains cas, décomposer brasquement l'acide persontiques en acide l'Apparatique et acide in participate de l'acide de l'acide de l'acide de l'acide persontique acide l'acide persontique acide in avons établi, par de nombreuses expériences, que l'acide persontique l'acide persontique l'acide persontique acide in acide de l'acide persontique à l'acide persontique acide in acide de l'acide persontique acide in acide in acide de l'acide persontique acide in aci

Quelques faits pour servir à l'histoire de la nitrification.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCII, p. 134.

La nitrification par production directe d'acide hypozzotique exige de très fortes tensions électriques, tandis que l'acide perazotique se forme aux dépens de l'air sec et n'exige que des décharges électriques très faibles.

La conséquence de ce fait, c'est que les effluves correspondant à des tensions électriques assez faibles peuvent fournir de l'acide nitrique, produit ultime de la décomposition de l'acide perazotique.

> Action des effluves électriques sur l'oxygène et l'azote en présence du chlore.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCVIII, p. 6s6.

Nous avons constaté, M. J. Chappuis et moi, qu'un mèlange d'oxygènc et de chlore, tous doux chlimiquement purs, traverse un appareil à effluves sans être modifié d'une façon apparente, tandis que le même mélange auquel on a ajouté des traces d'azote laisse, sur les parois de l'espace annulaire de l'appareil, un dépôt blanchâtre.

Ce dépôt est cristallisé; il possède à 80° une tension de vapeur no-

table; il se décompose vers 105° en donnant des vapeurs d'acide hypoazotique, du chlore et de l'oxygène. Sa composition répond à la formule AzClO's.

#### RECEERCHES SHE LES ALLIAGES DE L'HYDROGÈNE AUTO LOS MÉDANY

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXVIII, p. 807 et 968; Annales de Chimie et de Physique, 5º série, t. II, p. 275.

Nous avons constaté, M. Troost et moi, que l'hydrogène se combine aux métaux alcalins et que les composés obtenus ont les propriétés caractéristiques des alliages métalliques. Ils répondent aux formules KFH et Na\*H.

L'étude du palladium hydrogéné de Graham nous a permis de reconnaître l'existence d'un alliage défini dont la formule est Pa®H.

Graham avait cherchè à déterminer la densité de l'hydrogenium et obseux des nombres variant de 1, 208 a, 0,233. Nous saves pu déduire de la densité des allinges de composition définie. Nº II et l'p² II, que la classité de l'hydrogenie dans sa combinaion avec le solutione sé de 0,53, et dans sa combinaison avec le palladium de 0,62. L'accord de ces des déterminaison permet de présenter leur mayenne, 0,625, de l'hydrogène allié aux métaux. Cette densité est très voisine de la densité 0,55 du l'illium, le plus léege de tous les métaux.

Le calcui donne, pour le volume atomique de l'hydrogène combiné au sodium, le nombre 1, 50 et, pour celui de l'hydrogène combiné au palladium, le nombre 1,60. Le volume atomique de l'hydrogène est done le plus netit des volumes atomiques connus.

#### PHOSPHORE.

Annales scientifiques de l'École Normale supérieure, 2° série, t. II, p. 272. — Comptes rendus des séances de l'Acedémie des Sciences, t. LXXVIII, p. 748.

Dans les études sur les transformations du phosphore que nous avons faites en commun, M. Troost et moi, nous avons obtenu du phosphore rouge dans des états très différents.

Préparé à 800°, le phosphore rouge avait manifestement éprouvé un

commencement de fusion, et dans sa masse on trouvait des cavités tapissées de petits cristaux de phosphore rouge ou remplies de phosphore en fines aiguilles feutrées.

Cest seulment lorsque le phosphore rouge est cristallisé qu'il présent les caractiers propres aux genées minérales définies, en le phosphore rouge amorpho présente des propriétés qui varient arec le chantillons. Non avan rezonn, pur des mouvres claimidatiques et de nombreuses déterminations de densités, que le chaleur de rounbustine et le donairle, ces deux caractieres spécifiques, varient d'une manière continue dans les échantillons formie à des températures graduillonner consissant.

## Sur l'acide phosphorique anhydre.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCIX, p. 33.

Nous avons établi, M. A. Perrey et moi, l'existence de trois anhydrides phosphoriques : le premier cristallisé, déjà signalé par M. Schrötter, le deuxième amorphe et pulvérulent, le troisième amorphe et vitreux, les deux derniers polymères du premier.

L'anhydride cristallisé se transforme facilement, sous l'influence directe de la chaleur, en son premier polymère amorphe; la transformation est accompagnée, d'après nos expériences, du dégagement de 3,26 unités de chaleur par équivalent.

La vapeur d'acide phosphorique an byte m d'angée de vapeur d'acide bypophosphorique, su lieu de donner des cristaux sur les parois d'un tube chaud, se condense sous forme liquide. Ce liquide se conduit comme un corpe en surfusion; en se soldifinat, il donne des cristaux capables de se polymériser par brusque élévation de température presque aussi nettement que les cristaux de l'anhydride pur.

#### CTANGGÈNE ET PARACYANGGÈNE.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXVI, p. 735 et 795.

Nous avons constaté, M. Troost et moi, que la transformation du paracyanogène en cyanogène est accompagnée de phénomènes absolument comparables à ceux de la vaporisation et que le cyanogène gueux se transfèrer en apareçamogène dans des conditions déterminées de température et de pression. Nous avons régulairés la privantion du paraçamogène aux séques du cyanure de mercuer; le rendement en pareçamogène pur a été porté à sit curiron du cyanure de pareçamogène pur a été porté à sit curiron du cyanure d'argent et sel, vous avons étudie comparatirement le paraçamogène extrait du cyanure d'argent et celui préparé au moyen du sel de mortoure.

## Acide evanurique, evamélide et acide evanique.

.Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXVII, p. 1195, et t. LXIX, p. 102.

Nous sommes parvenus, M. Troost et moi, à préparer, aux dépens de l'acide cyanique en vapeur, et sans passer par l'intermédiaire de l'acide liquide, l'acide cyanurique ordinaire, cristallisé et soluble, et son isomère, la cyamélide.

Nous avons fait connaître les lois de la transformation isomérique de la vapeur d'acide cyanique. La facilité avec laquelle l'acide cyanique liquéfié se modifie avait

été un obstacle à la détermination de son poids spécifique, de sa dilatation à l'état liquide et de sa densité de vapeur. Le coefficient de dilatation de l'acide cvanique croit très rapidement

de — 20° à 0°. Sa densité est 1,156 à — 20° et 1,140 à 0°. Nous avons mesuré la perte de chaleur et l'énorme contraction qui

# COMPACÉS NATIONALIY BU SILUCIUM

accompagnent la transformation de cet acide en evamélide.

Comptes readus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXIII, p. 563. — Annoles de Chimie et de Physique, 5º série, t. VII, p. 459 et 469. — Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXIV, p. 111, et t. LXXV, p. 1710.

Nous avons constaté, M. Troost et moi, que le silicium, corps fixe à toutes les températures, peut se conduire comme une substance volatile lorsqu'on le chauffe en présence du fluorure de silicium ou du chloure de silicium Son transport est dû à ce que le fluorure de silicium forme, au contact du silicium, très fortement chauffé, un sous-fluorure gazaus susceptible de régénérer, par abaissement de température, le fluorure de silicium et le silicium avec lequel ce gaz avait contracté combination

Nous avons constaté également qu'une quantité limitée de chlorure de silicium peut transporter une quantité considérable de silicium, et que le transport est la conséquence de la formation et de la décomposition d'un sous-chlorure de silicium.

Cette volatilisation apparente permet d'obtenir du silicium cristallisé sans l'emploi des dissolvants métalliques.

L'étude du transport du silicium nous a conduits à la découverte du protochlorure de silicium et du sous-fluorure de silicium, et nous a fourni l'occasion de décire un intérressant mode de préparation du sesquichlorure de silicium, composé que M. Friedel avait obtenu par des réselions indisentes.

Le sous-fluorure de silicium se décompose avec une telle faciliété par absissement de température, que l'on se peut l'isoleq qu'en faisant passer l'étincelle d'induction entre deux pointes de silicium dans une atmosphère de lutourer de silicium, Quand on dirigie sur du silicium en tusion, dans un tube de porcelaire, un courant de chlourer de silicium, si l'errédissement des vaperan assortie tu tube se fait brauquement, on receaille un métange de hichlorure, de sesquichlorure et de protochorure de silicium, si l'erre et de protochorure de silicium.

Toutes les fois qu'on chauffe fortement la vapeur du bichlorure de silicium avec de l'air, on constate la formation de nombreux oxychlorures de silicium. Nous en avons isolé six, celui qui se produit le plus facilement, Si'O'Cl\*, avait été décrit par MM. Friedel et Ladenburz.

Nous avons reconnu que l'un quelconque de ces composés, soumis à l'action de la chaleur, se dédouble en hichiorere de silicionn et en oxychiorures plus oxygénés. L'action de la chaleur sur des oxychiorures permet, par suite, d'obtenir les oxychiorures plus complexes, avec condensation progressive, par des réactions comparables à celler qui, d'après les expériences de M. Berthelot, permettent de passer de l'actéviène sux havforcarbures les bais louris. Nous avons décrit les éthers dérivés de quelques-uns de ces oxychlorures.

Sur la volatilisation apparente du silicium à 440°.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. C, p. 1220.

En faisant passer des vapeurs de chlorure d'aluminium sur de l'aluminium impur chauffé à 1300°, nous avons constaté, M. Troost et moi, le transport, dans les parties froides de l'appareil, de globules d'aluminium exempt de silicium.

En faisant passer des vapeurs de chlorure d'aluminium sur de l'aluminium impur chauffé à foir seulement dans un tube de verre, nous avons constade, M. A. Perrey et moi, le transport d'une substance amorphe formant, suivant les conditions de l'expérience, une poudre tenue ou un miroir métallique. Cette substance est de silicium, contenant une proportion assez notable de fer et quelques centièmes d'alemninium.

d'atemnium. Le silicium se concentre dans l'aluminium chauffé à une température très supérieure à celle de la fusion du métal; tandis qu'il abandonne, par une sorte d'action de cémentation, une lame d'aluminic chauffée à une température très inférieure à celle de son ramollissement.

Recherches calorimétriques sur le silicium et le bore.

Comptes readus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXX, p. 185 et 252. Annales de Chimie et de Physique, 4º sério, t. IX, p. 71.

Dans ce travail, public en cellaboration avec M. Troost, il a etétabli que i equivalent de silicium, en se transformant en acide silicique, dégage plus de deux fois autant de chalcur que? équivalent de carbone qui se transforme en acide carbonique, et plus de trois fois autant que réquivalent de carbon qui passe à l'état d'oxyde de carbone. La chalcur de transformation isomérique du silicium amorphe en silicium cristallisés se trouve éxalcement dans notre Mémoire.

Les propriétés des oxydes du silicium rendent impossible toute détermination directe de sa chaleur, de combustion. Il faut nécessairement, pour obtenir extet constante, prendre une voie détournée et passer par des combinaisons intermédiaires. Il a même fallu, dans première série d'expériences, déterminer la chaleur que déagge la combinaison du bore amorphe avec le chlore, car le silicium ne se combine directement avec le second qu'à la condition d'être mélangé avec le remière.

Sur quelques réactions des chlorures de bore et de silicium.

Comotos reades des séantes de l'Académie des Sciences, t. LXXV. p. 1819.

Les racciones signalées dans ce travail, fait en communa ve M. Troost, experientent d'expliquer les résultats complexes que l'on bitent chaques fois que l'on fait passer les chlorures de bore et de silicium en vapour dans des tubes de porcelaine vernie : les vapours de chlorure de bore dans des tubes de porcelaine vernie : les vapours de chlorure de sore capissent sur la couverte et donnent naissance à du chlorure de silicium et de potassimme e

Nous avons également constaté que le chlorure de bore décompose l'alumine pure, la silice pure, la zircone et l'acide titanique, en donnant des chlorures correspondants et de l'acide borique.

Le chlorure de silicium n'a pas d'action sur la couverte feldspathique. Il n'attaque pas l'acide titanique, mais il attaque l'alumine libre et la zircone, c'est-à-dire les oxydes qui jouissent de la propriété de sc combinge avec la silice.

Action de l'oxygéne sur les chlorures de zirconium et de titane.

Comptes rendus des sósmose de l'Académie des Sciences, t. LXXII, p. 565.

En faisant passer dans un tube de porcelaine chauffé au rouge un mèlange d'oxygène et de chlorure de zirconium, nous avons constate, M. Troost et moi, que l'oxygène déplace une partie du chlore et donne un oxychlorure volatil dont la composition correspond à la formule ZCOCC.

Zr'O'Cl\*. Chauffé dans les mémes conditions, le chlorure de titane donne un oxychlorure dont la formule est Ti'O\*Cl\*.

## Sur les oxychlorures d'aluminium.

## Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. C, p. 1219.

L'alumine anhydre ne se combine pas directement avec le chlorure d'aluminium; et o toyde est à l'état d'oxyde cui, selon l'expression employée par Chevreui; il a perdu une partie de son énergie chimique. C'est probablement pour cette raison que l'on ne peut obtenir les oxyelborares d'aluminium, comme ceux du tungstene et du niobium, en chauffant le éllorure métallique avec son oxyde.

Nous avons préparé, M. A. Perrey et moi, les oxychlorures d'aluminium par un procédé nouveau : l'oxydation du métal en présence du chlorure.

Nous avons constaté que l'aluminium, mêtal inoxydable dans l'oxygène pur à la température du rouge naissant, dévini inaendesents il l'on fait arriver avec l'oxygène des vapeurs de chlorure d'aluminium, et que le preduit de la combustion de l'aluminium est, d'une manière générale, constitué non par un oxycholerure unique, mais par un mélange d'oxychlorures d'untant plus riches en oxygène qu'ils ont pris naissance à une température plus elèves.

Tous ces oxychlorures agissent sur la lumière polarisée avec une intensité qui, très faible chez les oxychlorures riches en chlore, s'accroit rapidement avec la proportion de l'oxygène contenu dans le composé.

# ACIDE ARSÉNIEUX.

## Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXIX, p. 48.

Nous avons établi, M. Troost et moi, par nos expériences sur l'acide arsènieux vitreux et sur les acides arsènieux octaédrique et prisnatique, que la dilatation des corps isomères ou dimorphes doit, au même titre que la densité, être prise en considération, dans la prévision du sens des phénomènes calorifiques qui accompagnent la transformation isomérique ou de changement de forme cristalline.

#### MANGANÈSE.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXXI, p. 1263. — Annales de Chimie et de Physique, 5º série, t. IX, p. 65.

Nous avons obtenu, M. Troost et moi, un carbure de manganèse qui présente une structure cristalline; sa composition correspond à la formule Mn'C. Ce carbure, chauffé avec de l'acide borique, fournit un borure de manganèse nouveau Mn Bo très bien cristallisé.

Sur une propriété nouvelle des vanadates,

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, L. XC. p. 744.

Les vanadates acides de potasse, de soude et de lithine jouissent de la propriété assez inattendue de rocher à la façon des métaux et de la litharge.

Le gaz qui se dégage d'un vanadate pendant le rochage est, comme celui qu'abandonne l'argent dans les mêmes conditions, de l'oxygène emprunté à l'air.

emprunté à l'air.
Le volume d'oxygène fixé par un vanadate cristallisé qu'on fait fondre dans l'air fournit les indications sur des proportions relatives d'acide vanadique et de vanadate qui peuvent se mélanger au rouge

très sombre sans entrer en combinaison.

Sur le rochage de l'or et de l'argent dans la vapeur de phosphore.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCVIII, p. 13:8.

Ces expériences ont été entreprises avec M. A. Perrey, dans le but de fournir aux savants des données précises sur le rôle que les phosphures ont pu jouer dans la structure de certains météorites.

Elles nous ont permis de montrer qu'il se produit entre le phosphore et l'argent des phénomènes du même ordre que les phénomènes décrits par Dumas entre l'oxygène et l'argent.

Ainsi, en se solidifiant dans l'air, l'argent abandonne une partie de l'oxygène combiné ou dissous; en se solidifiant dans la vapeur de phosphore, l'argent abandonne la totalité du phosphore fixé à une temnérature nlus élevée.

Le rockinge de l'argent dans l'oxygine fournit un bouton que Dumas a pu comparer à une lie à relief volcanique; le rockage de l'argent dans la vapeur de phosphore, remarquable par le foisonnement de midat, pout fournit une masse bourgeonnée, une grapee, une mousse dont les bulles volumineuses, à parois minese comme l'argent bêtut, presentent une surbarce chagniries et mats du plus hel augeet. In faipresentent une surbarce chagniries et mats du plus hel augeet. In faiment, nous avons obsens, soil l'argent ou granulou ou de reviolent augest, soil de l'argent controlle d'argent pour parier, soil de l'argent (not fel'a l'argent pour parier, soil de l'argent (not fel'a l'argent cristatilisé.

Comme l'argent, l'or absorbe la vapeur de phosphore, la retient à une température voisine de sa fusion et roche par le refroidissement. La mousse d'or obtenue par ce procédé fournit, quand on la dés-

La mousse d'or ontenue par ce procede tournit, quand on la desagrège mécaniquement, des paillettes d'or aussi minces que l'or battu. Accidentellement, le rochage de l'or dans la vapeur de phosphore donne de l'or filiforme.

Ainsi, des composés formés par l'union directe de leurs éléments peuvent se détruire par abaissement de température; la décomposition est, pour tous, corrélative de la solidification: elle peut être incomplète si elle est interromoue par la trempe.

Nous décrirons prochainement les phénomènes mécaniques qui accompagnent le dégagement de la vapeur de phosphore d'un phosphure de nickel dont on abaisse la température.

Sur l'équivalent du glucinium et le rôle chimique de la glucine.

Annales de Chimie et de Physique, 6\* série, t. XX.

La glucine est isomorphe avec les sesquioxydes dans les composés contenant à la fois de la silice et un alcali. J'ai pu, en effet, remplacer partiellement la glucine par l'alumine et par l'oxyde de for dans les silicoglucinates de potasse en icositétraèdre, l'alumine par la glucine dans l'orthose. Donc, dans les silicoglucinates alcalins, la glucine doit

Mai la constance du rapport ponderal existant entre l'alumine et la glucine dans l'innecuarde ne conduci-lle pas à dunter que, dans ce minéral exempt d'alcali, la glucine joue le rôle d'un protocycle et que l'innervaule extrait inneux représente par la formule 650°C, APO°, GPO°S le role rempil par la glucine, dans cortinies de use combinaisons, est celul d'un protocycle, en experience de traces d'alumine dans le silicate de cate de l'alcalie dans le silicate de cate de session s'est 550°C, APO°, GPO°S l'entre d'alcalie de la silicate de cate de essention s'est 550°C, APO°S (phinesite).

La glucine serait donc apte à jouer un double rôle; elle aurait, selon la nature de ses combinaisons, deux équivalents différents déduits de la relation

 $GI^{\circ}O^{\circ} = 3GI^{\circ}O$ .

Nous avons tenté, M. Perrey et moi, de faire la preuve en démontrant que la glucine, capable de remplacer les sesquioxydes dans les silicoglucinates alcalins, peut être isomorphiquement remplacée par la magnésic dans l'émeraude et par l'oxyde de zine dans la phénacite.

# MÉTALLURGIE.

Comptes rendus des séances de l'Académis des Sciences, t. LXXVI, p. 482, 562; t. LXXX, p. 783, 999, 961; t. LXXXI, p. 784, 999, 961; t. LXXXI, p. 784, p. 784,

Dans les études métallurgiques que nous avons publiées, M. Troost et moi, nous avons cherché à fixer la solubilité de l'hydrogène et de l'oxyde de carbone dans le fer, l'acier et les fontes grises ou blanches, manganésées, phosphorées et sulfurées.

Nous avons montré que souvent l'oxyde de carbone extrait de ces métaux fondus ou solidifiés provient de réactions chimiques entre les éléments en présence, et que la production de ce gaz est très fréquemment corrélative de l'enrichissement en silicium du métal carburé.

Le rôle du carbone, du silicium et du manganèse dans la Métallurgie du fer ne pouvant être précisé avec trop de soin, nous avons tenté de l'apprécier numériquement en soumettant à une étude calorimétrique les différents produits d'art.

Les aciers et les fontes appartiennent à la catégorie des dissolutions ou des composés constitués avec absorption de chaleur à partir de leurs réléments, tandis que le manganèse plus ou moins carburé forme une combinaisson très stable; contrairement, en effet, à ce que nous avons constaté pour le fer, le manganèse dégage beaucoup de chaleur en s'unissant au carbone.

s unissant au carbone.

Les ferromanganèses sont très stables : ils sont constitués avec un dégagement de chaleur, même si l'on rapporte leur composition à celle d'un mélanze de Mn°C et de Fe°C.

Le silicium et le fer, en formant des combinaisons de composition comparable à celle des produits métallurgiques, ne donnent qu'un dégagement de chaleur à peu près nul. Il en est tout autrement de la combinaison du silicium et du manganèse.

Nos mesures thermiques établissent que les fers phosphorés et sulfurés dégagent de la chaleur en se formant et constituent, par suite, des combinaisons stables.

Les manganèses sulfurés et phosphorés sont plus stables encore que les produits correspondants du fer.

Il résulte, en définitive, de nos expériences que le rôle important rempli par le manganèse dans la métallurgie du fer est du : 1° A la décomposition des carbures, siliciures, etc., de fer par le

manganèse ;

2º A la scorification facile des composés du manganèse, qui jouissent
de la propriété de s'oxyder en dégageant plus de chaleur que les com-

posés contenant une quantité équivalente de fer.

# RECHERCHES PHYSICO-CHIMIOUES.

Mesure des propriétés explosives du chlorure d'azote.

Comptes rendes des séances de l'Académie des Sciences, t. XLIX.

Nous avons établi, H. Sainte-Claire Deville et moi, par de nombreuses déterminations calorimétriques, que l'énergie potentielle due à la combinaison du chlore avec l'azote est de 135280<sup>548</sup>.

Le chlorure d'azote, en détonant spontanément sans que ses éléments, en se séparant, produisent le moindre travail, élèverait à 2128° la température du chlore et de l'azote, soumis alors à l'énorme pression de 536 i<sup>sta</sup>.

Recherches sur les changements d'état dans le voisinage du point critique de température.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCII, p. 840.

L'observation des stries mouvantes et ondoyantes qui se déplacent dans l'intérieur d'un tube contenant un gaz liquéfe, l'acide carbonique par exemple, au point critique de température, a fait concevoir à M. Andrews un nouvel état de la matière : de cet état la mist manier, la cet état la mistière : de cet état la mistière : des cet état la mistière : de soit à l'état liquée, soit à l'état par le suite de l'autre, soit à l'autre, soit à l'état liquée, soit à l'état le partier de l'autre, soit à l

En colorant l'acide carbonique liquéfié par une goutte d'huile bleue de galbanum, on rend le liquide visible, et l'on constate que les stries ondulatoires découvertes par M. Andrews sont produites par des trainées d'acide carbonique liquéfié.

Quand on comprime un mélange d'un gaz et d'une vapeur en partie déjà liquéfiée, la pression atteignant une certaine limite, la surface de séparation du liquide et du gaz disparait en donnant naissance à des stries mouvantes au moment même où le système devient homogène; l'emploi de l'huile bleue de galbanum permet de constater que ces stries sont produites par des trainées de liquide.

Nous pensons, M. Callletet et moi, avoir démontré, par nos expériences, que la matière ne passe par degrés insensibles de l'état liquide à l'état gazex ni dans le voisinage du point critique de température d'une vapeur ni dans les conditions où la vaporisation totale est obtenue par augmentation de pression.

# Recherches sur la liquéfaction des mélanges gazeux.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCII, p. 901.

Nous svons donné, M. Galliet et moi, un procédé opératior pour obtenir la liquéfaction totale d'un gam felang à un orapeur : nous comprimons le mélange à une température assez élevée pour que les pressions les plus fortes restant impuissantes à faire caser l'état gazeux, pais nous abaissons la température asser régulièrement pour que tous les points du tola capillaire qui contient la mainage passent changement d'état. Le vyaitème gazeux homogène fournit alors un liquide homogène.

quoe nonogene. Les liquides mixtes les plus intéressants sont formés d'un premier corps connu isolèment à l'état liquide dans les conditions de température et de pression réalisées danté grafaries et d'un second corps qui, ne pouvant être liquéfié isolément dans ces mêmes conditions peut néamoins donner avec le premier un liquide homogène.

A une température notablement supérieure à celle du point critique du second corps, on peut, de l'étude des propriétés du liquide missance et de la connaissance des propriétés du premier liquide, déduire au moins avec un certain degré de certitude les propriétés du second corps, sa densité notamment. Sur les densités de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote liquéfiés en présence d'un liquide sans action chimique sur ces corps simples.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, L. XCII, p. 1086.

Les déterminations des densités de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote l'iquédie, en présence d'un liquide convenablement choisé, en présence d'un liquide convenablement choisé, été effectuées dans des conditions expérimentales se rapprochant le prius possible de celles qui permettent de déduire la densité d'un liquide mixte formé d'acide carbonique liquéfié de la densité d'un liquide mixte formé d'acide carbonique et que exqueène.

Les densités de ces trois corps, retenus par une pression de 300º dans l'acide carbonique liquéfic, sont, d'après les déterminations de M. Gillette et les miennes, sensiblement dans les mêmes rapports d' et à - 25°. Les liquides sont donc comparables entre cux, et, si l'on divise le poist atomique de clacum des trois corps simples par a densité à l'état liquide, on obtient des nombres qui sont entre eux comme les volumes atomiques déces trois corps.

Sur la mesure des tensions des vapeurs émises par quelques corps.

Comptes rendus des sonness de l'Académie des Sciences, t. LXXVI, p. 76. -- Annales exicatifiques de l'École Normale supérioure, a' série, t. II. p. 267.

Les tensions maximum des vapeurs émises par des corps susceptibles de transformation altorophque ne peuvent être Nécès par les mithodes statiques on dynamiques connues qu'entre certaines limites de température. Est utilisant convenablement la transformation du liquide qui se vaporise, on peut obtenir ces constantes physiques avec précision.

C'est là une méthode indirecte entièrement nouvelle, que M. Troost et moi avons imaginée pour mesurer les tensions maximum de la vapeur de phosphore, lorsque la détermination directe en eût été trop difficile et dangersus. Détermination des constantes physiques de quelques vapeurs susceptibles d'être mélangées les unes avec les autres sans entrer en combinaison.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXXIII, p. 220, 333, 975-

Les expériences que j'ai entreprises, avec M. Troost, sur les vapeurs de quelques chiorres bouillant au-dessous de 100 ont établi s'ai en même à 120° au-dessus de leur point d'ébullition, ces vapeurs ont une compressibilité plus grande que celle qui résultent it de 110 de riotte; 2° que, dans les mêmes conditions de température, leur coefucient de dilatation est notablement lois élevé ame celui de l'air.

Enfin, l'étude des mélanges de ces vapeurs a mis en évidence l'inexactitude qui résulte de l'emploi de la loi de Dalton.

Nous avons fait l'application de nos déterminations numériques à la critique de la méthode de diffusion employée pour la détermination des densités de vaneur.

Sur les spectres du carbone, du bore, du silicium, du titane et du zirconium.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXIII, p. 620.

Nous avons examiné au spectroscope, M. Troost et moi, l'étincelle d'induction produite dans une atmosphère contenant des vapeurs de chlorures de carbone, de bore, de silicium, de titane ou de zirconium. L'étude comparée des spectres nous a permis d'établir que les ana-

logies constatées entre les propriétés physiques et chimiques de ces composés se poursuivent jusque dans les intensités relatives de ces émis et dans leurs différentes réfrangibilités.

Sur les phénomènes calorifiques qui accompagnent la transformation de l'acide hypoazotique en acide azotique et l'introduction de ces deux corps dans les composés organiques.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXIII, p. 378.

Nous sommes arrivés, M. Troost et moi, à constater que les carbures

d'hydrogène dans lesquels l'acide hypoazotique se substitue à l'hydrogène perdent une notable partie de la chaleur disponible avant la substitution.

De nombreuses expériences nous ont permis d'établir que la production des éthers nitriques, de la nitroglycérine, du coton-poudre, etc., s'accompagne d'un dégagement de chaleur beaucoup moindre.

Il en résulte cette conclusion générale, à laquelle M. Berthelot était arrivé de son côté, que, pour une même quantit d'azote fixée dans cude deux groupes de composés organiques, le travail mécanique disponible est beaucoup plus grand dans la nitroglycérine et les éthers nitriques que dans la nitrobenzine et produits similiaires.

## Recherches sur l'effluve électrique,

Comptes rendus des séances de l'Académie des Seiences, t. XCI, p. 281-

Nous avons montré, M. J. Chappuis et moi, que les appareits à de charges alternatives employés pour préparer l'oxone sont très proprès à montrer la pluie de feu électrique dans les différents gaz et sons des pressions variées. Nous avons décrit les caractères de la pluie de feu dans le fluorure de silicium, l'azote, l'hydrogène, l'oxygène et le chlore.

PUBLIES PAR P. HAUTEFEUILLE.

- Reproduction du rutile et de la brookite, Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LVII, p. 148; 1863.
  - 2. Reproduction de l'anatase, Comptes rendus, t. LIX, p. 188; 1864.
- Reproduction du sphène, Comptes rendus, t. LIX, p. 698; 1864.
- Études sur les titanates et les silicates, Comptes rendus, t. LIX,
   p. 722; 1864.
- Études sur la reproduction des minéraux titanifères (Thèse soutenue devant la Faculté des Sciences), Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. IV, p. 129; 1865.
- Recherches sur les résines (Thèse soutenne devant la Faculté de Médecine de Paris); 1865.
  - 7. Sur quelques réactions inverses, Comptes rendus, t. LXIV, p. 704.
    8. Action de la chaleur sur l'acide iodhydrique, Comptes rendus,
- t. LXIV, p. 688; 1866.

  9. Action de l'acide iodhydrique sur quelques chlorures et sulfures.
- Bulletin de la Société chimique, p. 198; 1867.
  - Iodure de titane, Bulletin de la Société chimique, p. 201; 1867.
- Chaleur de combinaison des acides sulfhydrique et sélénhydrique, Comptes rendus, t. LXVIII, p. 1554; 1869.
   R. 8

- 12. Sur les chlorovanadates, Comptes rendus, t. XXVII, p. 896; 1873.
  - Reproduction de l'albite, Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 1301;
     1877.
  - Reproduction de l'orthose, Comptes rendus, t. LXXXV, p. 952;
     1877.
- Reproduction de la tridymite, Comptes rendus, t. LXXXVI, p. 1133; 1878.
- Reproduction du quartz, Comptes rendus, t. LXXXVI, p. 1194;
   1878.
- Reproduction de l'amphigène, Comptes rendus, t. XC, p. 213;
   1880.
- Sur un silicate de sesquioxyde de fer et de potasse correspondant à l'amphigène, Comptes rendus, t. XC, p. 378; 1880.
- Sur deux nouveaux silicates d'alumine et de lithine, Comptes rendus, t. XC, p. 541; 1880.
- Sur une propriété nouvelle des vanadates, Comptes rendus, t. XC, p. 774; 1880.
- Sur la reproduction simultanée de l'orthose et du quartz, Comptes rendus, t. XC, p. 830; 1880.
- 22. Sur deux nouveaux silicotitanates de soude, Comptes rendus, t. XC, p. 868; 1880.
- Mémoire sur la reproduction de quelques minéraux et sur une nouvelle méthode pour obtenir des combinaisons cristallisées per la voie sèche, Annales de l'École Normale supérieure, 2º série, t. IX, p. 365.
- Observations cristallographiques sur une variété de blende naturelle, Comptes rendus, t. XCIII, p. 774; 1881.
- 25. Sur la cristallisation de la greenockite et de la wurtzite, Comptes rendus, t. XCIII, p. 824; 1881.

### MÉMOIRE

Publié en commun avec M. H. Sainte-Claire Deville.

 Mesure des propriétés explosives du chlorure d'azote, Comptes rendus, t. LXIX, p. 152; 1869.

#### LISTE DES MÉMOURES

Publiés en commun avec M. L. Troost.

- Sur la production du paracyanogène, Comptes rendus, t. LXIV, p. 735; 1868.
- 28. Lois de la transformation du paracyanogène en cyanogène et de la transformation inverse, Comptes rendus, t. LXVI, p. 795, et Annales scientifiques de l'École Normale supérieure, 2º série, t. II, p. 252; 1868.
  - 29. Sur quelques propriétés de l'acide cyanique, Comptes rendus, t. LXVII, p. 1195; 1868.
  - 30. Lois de la transformation de l'acide cyanique en ses isomères et de la transformation inverse, Comptes rendus, t. LXVII, p. 1345; 1868.
- Chaleur de transformation de quelques isomères, Comptes rendus, t. IXIX, p. 48; 1869.
- 32. Chaleur de combustion de l'acide cyanique et de ses isomères. Comptes rendus, t. LXIX, p. 102; 1869.
- Chaleur de combinaison du hore avec le chlore et avec l'oxygène, Comptes rendus, t. LXX, p. 185, et Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. IX, p. 71; 1870.
- Chaleur de combinaison du silicium avec le chlore et avec l'oxygène, Comptes rendus, t. LXX, p. 252.
- 35. Sur les phénomènes calorifiques qui accompagnent la transformation de l'acide hypogratique en acide agotique et l'introduction de

ces deux corps dans les composés organiques, Comptes rendus, t. LXXIII, n. 378; 1871.

- 36. Sur la volatilisation apparente du hore et du silicium; existence d'un maximum de la tension de dissociation, Comptes rendus, t. LXXIII, p. 443, et Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. VII, p. 454; 1821.
- 37. Sur les sous-chlorures et les oxychlorures de silicium, Compter rendus, t. LXXIII, p. 563, et Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. VII, p. 450; 1871.
- 38. Sur les spectres du carbone, du bore, du silicium, du titane et du zirconium, Comptes rendus, t. LXXIII, p. 620; 1871.
- Action de la chaleur sur les oxychlorures de silicium, Comptes rendus, t. LXXIV, p. 111, et Annales de Chimie et de Physique, 6° série, t. VII, p. 469; 1872.
- Sur quelques dérivés organiques des oxychlorures de silicium, Comptes rendus, t. LXXV, p. 1710; 1872.
- 41. Sur quelques réactions des chlorures de bore et de silicium, Comptes rendus, t. LXXV, p. 1810; 1872.
- Recherches sur les transformations allotropiques du phosphore (I<sup>sc</sup> Mémoire), Comptes rendus, t. LXXVI, p. 76; 1873.
- 43. Recherches sur les transformations allotropiques du phosphore (II\* Mémoire), Comptes rendus, t. LXXVI, et Annales scientifiques de l'École Normale supérieure, 2° série, t. II, p. 269; 1893.
- 44. Recherches sur l'enrichissement des fontes et de l'acier en silicium, Comptes rendus, t. LXXVI, p. 482, et Annales des Mines; 1873.
- 45. Recherches sur la dissolution des gaz dans la fonte, l'acier et le fer, Comptes rendus, t. LXXVI, p., 562; 1873.
- Sur le palladium hydrogéné, Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 686,
   Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. II, p. 279, 1874.
- Sur les chaleurs de combustion des diverses variétés de phosphore rouge, Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 748, et Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. II, p. 145; 1874.

- Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 807, et Annales de Chimie et de Physique, 5º série, t. II, p. 275; 1854.
- 49. Sur la densité de l'hydrogène combiné aux métaux, Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 968; 1874.
- 50. Sur la dissolution de l'hydrogène dans les métaux de la famille du fer et sur la décomposition de l'eau à la température ordinaire par le fer, Comptes rendus, t. LXXX, p. 788; 1875,
- 51. Recherches sur les fontes manganésifères, Comptes rendus, t. LXXX, p. 909; 1875.
- 52. Études calorimétriques sur les carbures de fer et de manganèse, nouveau carbure de manganèse, Comptes rendus, t. LXXX, p. 964; 1875.
- 53. Étude calorimétrique sur les siliciures de fer et de manganèse. Comptes rendus, t. LXXXI, p. 264; 1875.
- 54. Sur un borurc de manganèse cristallisé et sur le rôle du manganèse dans la métallurgie du fer, Comptes rendus, t. LXXXI, p. 1263, et Annales de Chimie et de Physique, 5º série, t. IX, p. 65; 1876.
  - 55. Recherches critiques sur certaines méthodes employées pour la détermination des densités de vapeur et sur les conséquences qu'on en tire, Comptes rendus, t. LXXXIII, p. 220; 1876.
  - 56. Sur les lois de compressibilité et les coefficients de dilatation de quelques vapeurs, Comptes rendus, t. LXXXIII, p. 333; 1876.
  - 57. Sur les causes d'erreur qu'entraine l'application de la loi des mélanges des vapeurs dans la détermination de leur densité, Comptes rendus, t. LXXXIII, p. 597; 1876.
- 58. Sur les corps susceptibles de se produire à une température supérieure à celle qui détermine leur décomposition complète, Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 946; 1877.
- 59. Sur un nouveau mode de préparation des exychlorures de silicium, Bulletin de la Société chimique de Paris, t. XXXV, p. 360; 1881.

#### Publics en commun avec M. L. Cailletet.

- Recherches sur les changements d'état dans le voisinage du point critique de température, Comptes rendus, t. XCII, p. 840; 1881.
- Recherches sur la liquéfaction des mélanges gazeux, Comptes rendus, t. XCII, p. 901; 1881.
- 62. Sur les densités de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote liquéfiés en présence d'un liquide sans action chimique sur ces corps simples, Comptes rendus, t. XGII, p. 1086; 1881.

#### LISTE DES MÉMOIRES

## Publiés en commun avec M. J. Chappuis.

- 63. Recherches sur l'ozone, Comptes rendus, t. XCI, p. 228; 1880.
- Recherches sur l'effluve électrique, Comptes rendus, t. XCI,
   281;1880.
- 65. Sur la liquéfaction de l'ozone et sur sa couleur à l'état gazeux, Comptes rendus, t. XCI, p. 122; 1880.
- Recherches sur la transformation de l'oxygène en ozone par l'effluve électrique en présence d'un gaz étranger, Comptes rendus, t. XCI, p. 762; 1880.
- Sur la liquéfaction de l'ozone en présence de l'acide carbonique et sur sa couleur à l'état liquide, Comptes rendus, t. XCI, p. 815; 1880.
- 68. De la recherche des composés gazeux et de l'étude de quelquesunes de leurs propriétés à l'aide du spectroscope; acide perazotique, Comptes rendus, t. XCII, p. 80: 1881.

- 69. Quelques faits pour servir à l'histoire de la nitrification Comptes rendus, t. XIII, p. 134; 1881.
- Sur la rétrogradation produite par l'effluve électrique dans la transformation de l'oxygène en ozone, Comptes rendus, t. XCIV, p. 646; 1882.
- 71. Sur l'acide perazotique, Comptes rendus, t. XCIV, p. 1111; 1882.
- 72. Sur la composition et l'équivalent en volume de l'acide perazotique, Comptes rendus, t. XCIV, p. 1306; 1882.
- 73. Sur la liquéfaction de l'ozone, Comptes rendus, t. XCIV, p. 1249; 1882.
- Action des effluves électriques sur l'oxygène et l'azote en présence du chlore, Comptes rendus, t. XCVIII, p. 626; 1884.
- Recherches sur l'ozone, Annales de l'École Normale supérieure,
   série, t. I, p. 55; 1884.
- 76. Recherches sur l'acide perazotique, Annales de l'École Normale supérieure, 3° série, t. I. p. 103; 1884.

# Publiés en commun avec M. J. Margottet,

- 77. Sur la silice et les silicates de lithine, Comptes rendus, t. XCIII, p. 686; 1881.
- Recherches sur les phosphates cristallisés, Comptes rendus,
   XCVI, p. 84q; 1883.
- Recherches sur quelques phosphates doubles, Compter rendus, t. XCVI, p. 1142; 1883.
- Sur une combinaison d'acide phosphorique et de silice, Comptes rendus, t. XCVI, p. 1052; 1883.
- Sur le polymorphisme du phosphate de silice, Comptes rendus,
   XCIX, p. 789; 1884.

- 82. Sur les combinaisons de l'acide phosphorique avec l'acide titanique, le zircon et l'acide stannique, *Comptes rendus*, t. CII, p. 1018;
- 83. Sur un phosphate de silice hydraté, Comptes rendus, t. CIV, p. 111; 1887.
- 84. Sur les phosphates de sesquioxyde de fer et d'alumine, Comptes rendus, L. CVI, p., 135; 1888.
- Sur la synthèse simultanée de l'eau et de l'acide chlorhydrique, Comptes rendus, I. CIX, p. 641; 1889.

Publiés en commun avec M. A. Perrey.

- 86. Sur le rochage de l'or et de l'argent dans la vapeur de phosphore, Comptes rendus, t. XCVIII, p. 1378; 1884.
- Sur l'acide phosphorique anhydre, Comptes rendus, t. XCIX, p. 33; 1884.
- 88. Sur les oxychlorures d'aluminium, Comptes rendus, t. C, p. 1219;
- 89. Sur la volatilisation apparente du silicium à 440°, Comptes rendus, t. C, p. 1220; 1885.
- Sur l'action minéralisatrice des sulfures alcalins. Reproduction de la cymophane, Comptes rendus, t. CVI, p. 487; 1888.
- 91. Sur la reproduction de la phénacite et de l'émeraude, Comptes rendus, t. CVI, p. 1800; 1888.
- 92. Sur les combinaisons silicatées de la glucine, Comptes rendus, t. CVII, p. 786; 1888.
- 93. Sur la reproduction du zircon, Comptes rendus, t. CVII, p. 1000;
- 94. Sur la préparation et les propriétés de l'orthose ferrique.

95. Sur les silicoglucinates de soude, Comptes rendus, t. CX, p. 344;

96. Sur les combinaisons silicatées de la glucine, Annales de Chimie et de Physique, 6° série, t. XX.

 Sur la cristallisation de l'alumine et de la glucine dans les silicates, Société minéralogique de Paris, t. XIII, p. 147; 1890.

 Sur diverses combinaisons silicatées des oxydes de cobalt et de zinc, de la magnésie et de la glucine, Société minéralogique de Paris, t. XIII, p. 141; 1850.

 Sur la cristallisation de l'alumine et de quelques autres oxydes dans l'acide chlorhydrique, Comptes rendus, t. CX, p. 1038.

100. Contribution à l'étude des levures, t. CXVIII, p. 589; 1894.

#### MÉMOIRE

Publié en commun avec M. L. Péan de Saint-Gilles.

Sur la reproduction des micas, Comptes rendus, t. CIV, p. 508;
 1887.

<sup>21372</sup> Paris. - Impr. Garmen-Villans at Pila, quai des Grands-Angustine, 55.